# CODE DE COMBERCE,

#### AVEC

Le rapprochement du texte des articles du Code Napoléon et du Code de Procédure Civile, qui y ont un rapport direct, suivi d'une Table analytique et raisonnée des matieres.

PAR UN JURISCONSULTE

QUI A CONCOURU A LA CONFECTION DE CES CODES.

TOME SECOND.

CONTENANT LES MOTIFS ET RAPPORTS.

# A PARIS,

CHEZ FIRMIN DIDOT, LIBRAIRE,

ET FONDEUR EN CARACTERES D'IMPRIMERIE, RUE DE THIONVILLE, n° 10.

1807.

\*807:

Carrier Control of the Control of th

" i . ... ezour-22 zz

# RECUEIL DE LA DISCUSSION DU CODE DE COMMERCE.

#### MOTIFS ET RAPPORTS.

#### No I er.

EXPOSÉ des Motifs de la loi contenant les titres I<sup>er</sup> à VII inclusivement du livre I<sup>er</sup> du Code de Commerce, par le conseiller d'était Regnaud (de Saint-Jean-d'Angely).

Séance du 1 septembre 1807.

# MESSIEURS,

Un siecle et demi s'est écoulé depuis qu'un mi-ARZ nistre habile jeta les premiers fondements de la richesse commerciale de la France : il dirigea l'activité, l'habileté d'une nation déja si grande, quoi-qu'elle ne fût qu'à l'aurore de sa puissance, vers les manufactures, alors presqu'inconnues; vers les arts

II. Motifs.

presqu'entièrement négligés; vers les expéditions maritimes, délaissées, même sur nos côtes, à nos voisins; vers les vastes opérations de commerce avec les deux mondes, dont la Hollande et l'Angleterre avaient usurpé le monopole.

Ce n'était pas assez d'avoir développé les principes généraux du commerce; d'avoir, par la création de grandes compagnies, offert aux individus des exemples à suivre; d'avoir dirigé l'industrie vers la manipulation des matieres premieres, indigenes ou exotiques; enfin, ce n'était pas assez d'avoir imprimé à la nation un grand mouvement, il fallait établir des regles pour les actions des individus; il fallait mettre à la portée de tous les commercants les principes fondamentaux de la profession qu'on voulait faire fleurir. Il fallait déduire de ces principes leurs conséquences les plus importantes, les appliquer aux transactions les plus habituelles; il fallait, ensin, donner aux commerces intérieur et maritime une législation civile qui fût adaptée à tous leurs besoins.

L'ordonnance du commerce, et, quelques années

après, l'ordonnance de la marine, parurent.

Certes, la France comptera toujours parmi ses plus beaux monuments de législation ces deux ouyrages préparés, publiés sous l'influence du génie de Colbert: résultats heureux de l'étude des jurisconsultes les plus habiles, et de l'expérience des négociants les plus célebres.

Mais ces lois, Messieurs, ne pouvaient plus convenir ou sussire au commerce de l'Empire français.

Depuis leur publication, la superficie du territoire de la France est presque doublée; des Etats entiers au midi, de vastes provinces au nord, ont ajouté à l'étenduc de ses frontieres maritimes, au nombre de ses fleuves ou canaux navigables, à l'immense variété de ses productions agricoles, à la diversité toujours croissante des produits de son industrie.

D'un autre côté, d'abord sous les regnes des derniers rois, ensuite pendant l'interregne qu'on a appelé la révolution, et enfin sous la dynastie qui s'éleve, pour effacer toute la gloire et réparer tous les malheurs de ces dernieres époques, les mœurs de la nation, en général, les mœurs commerciales, en particulier, ont subi de grands changements, et ces mœurs ne sont pas encore fixées.

Il est d'une haute importance de les saisir dans ce moment d'oscillation, de les arrêter dans des habitudes heureuses, honorables; de les diriger, osons le dire, de les ramener vers cette loyauté, cette bonne foi dont nos grandes places de commerce furent l'antique berceau, et dont elles conservent de nobles modeles.

Il est d'une haute importance de fondre, dans un système commun, les usages et la jurisprudence de la Métropole et des pays réunis; de faire disparaître l'influence de ces arrêts de réglements émanés des parlements, et qui formaient une seconde législation au sein de la législation primitive; d'effacer la trace des regles établies par les coutumes locales, par les lois municipales, premier bienfait et dernier inconvénient de notre ancienne législation civile.

Il est d'une haute importance que les lois commerciales de France conviennent également au commerce de consommation des vastes cités, au commerce spéculateur des grands entrepôts, au commerce industriel des grandes fabriques, à la navigation immense des grands ports, au cabotage actif des plus petites rades, aux marchands de toile de courtrai, de Gand, de Bretagne, de Maine-et-Loire, et aux fabricants des soieries de Gênes, de Lyon, de Tours; à ceux qui font tisser la laine à Elbœuf, à Sedan, à Louviers, à Verviers, et à ceux qui font tisser le coton à Tarare, à Rouen, à Alençon, à Paris, à Troies.

Il est ensin d'une haute importance que le Code

ART:

du Commerce de l'Empire Français soit rédigé dans des principes qui lui préparent une influence universelle, dans des principes qui soient adoptés par toutes les nations commerçantes, dans des principes qui soient en harmonie avec ces grandes habitudes commerciales qui embrassent et soumettent les deux mondes.

A peine l'Empereur tenait les rênes du Gouvernement, et déja il avait senti et développé les vérités que je viens de vous retracer. Dès le 13 germinal an g, une commission fut nommée pour préparer un projet de Code de Commerce; et moins d'une année après, le 13 frimaire an 10, les membres de cette commission, MM. Vignon, Boursier, Legras, Vital, Roux, Coulomb et Mourgues, présenterent au Gouvernement l'utile travail qui les recommande à la reconnaissance publique.

Mais ce travail n'était encore que la pensée d'un petit nombre d'hommes. Sa Majesté voulut s'environner d'autres lumieres; elle desira recueillir, pour ainsi dire, l'opinion générale du commerce et des magistrats; et, par son ordre, le projet fut envoyé aux conseils ou chambres de commerce, aux tribu-

naux de commerce et aux cours d'appel.

Tous ont donné leurs observations; et les rédacteurs du Code, après avoir présenté l'analyse raisonnée de cette longue collection, ont fait à leur premier travail d'utiles corrections, et de notables changements.

Présenté ainsi au Conseil de Sa Majesté, le Code de Commerce y a été discuté par son ordre, pendant qu'elle portait au fond du Nord ses aigles triom-

pliantes.

La victoire faisait le présent du Code Napoléon aux Polonais affranchis, et la sagesse dirigeait, des bords de la Vistule, le travail d'une loi nouvelle, destinée à donner le Code commercial à l'Europe.

La rédaction, la publication de ce Code occupait

tellement la pensée de Sa Majesté, ses dispositions principales étaient tellement présentes à son esprit, que, le lendemain de son retour dans sa capitale, elle a voulu les soumettre, en sa présence, à une discussion nouvelle, à une sorte de revision générale, dont nous vous ferons, Messieurs, connaître l'influence et les résultats lors de la discussion successive des divers titres que nous vous apporterons.

Les premiers rédacteurs avaient partagé le Code de Commerce en trois livres seulement, dont le dernier traitait à-la fois des faillites et des tribunaux de commerce; au moyen de la séparation du troisieme livre en deux parties, le Code de Commerce vous

sera présenté en quatre grandes divisions.

La premiere contient les lois qui régissent le commerce en général;

La deuxieme, les lois particulieres au commerce maritime;

La troisieme traitera des faillites et banqueroutes;

La quatrieme, de la compétence des tribunaux pour les affaires de commerce, et de la maniere d'y procéder dans les divers cas.

Déja, Messieurs, vous pouvez apercevoir que cette classification donne au nouveau Code de Commerce un premier avantage sur l'ordonnance de 1673.

En effet, le commerçant était obligé d'aller chercher, dans l'ordonnance de la marine de 1681, toutes les regles relatives au commerce maritime, qu'il ne

trouvait pas dans l'ordonnance de 1673.

Elles étaient confondues dans la premiere, avec des dispositions dont les unes sont du ressort de l'administration publique, comme l'instruction et l'examen des navigateurs; les autres, de l'organisation militaire de la marine, comme les attributions du grand-amiral: elles y étaient mêlées avec des objets dont les uns appartiennent au Code civil, et ont été réglés lors de sa rédaction, comme le titre des testaments en mer; les autres appartiennent à la

Police, comme le placement des navires dans les rades et ports; ou à la haute politique, comme le droit d'v entrer, d'y séjourner, d'y importer des denrées.

Dans le Code, tel qu'il vous sera soumis, Messieurs, tout commerçant, tout agent du commerce trouvera l'ensemble de la législation à laquelle sa profession l'assujétit. Il trouvera les regles des obligations personnelles, les regles des obligations synallagmatiques ou réciproques, les regles pour le cas où les obligations personnelles et réciproques ne sont pas remplies; c'est-à-dire, lorsqu'il y a faillite ou banqueroute: enfin, les regles de juridiction, de compétence et de procédure.

Dans un autre temps, bientôt peut-être, Messieurs, les autres dispositions de l'ordonnance de la marine pourront être soumises à leur tour à une utile revision. Bientôt le génie vengeur du droit des gens sur le continent vengera aussi le droit des gens sur les mers; et le monde, l'empire français du moins, lui devra le bienfait d'un acte de navigation, que des ministres sans pudeur ne feront plus déchirer par un peuple de pirates.

Dans le système général de la loi, Messieurs, vous trouverez qu'on a imposé des obligations étroites, établi des regles séveres, prononcé des peines rigoureuses, restreint des droits accordés par le Code

Napoléon.

Mais cette austérité législative a paru un contrepoids nécessaire du relâchement de la morale dans

les classes commerçantes.

Avant 1789, indépendamment des trois grands ordres dans lesquels le peuple français était classé, chaque ordre était encore subdivisé par degrés, par rangs, par professions; chaque fraction de la grande société avait son étage marqué, son gradin assigné, son cercle tracé par la loi, l'usage ou l'opinion.

Mais, à cette époque de gloire et de malheurs en même temps, où la raison d'un grand nombre essaya

sans succès cequela volonté d'un seul a fait depuis sans effort; à cette époque de l'humiliation et de la vengeance de toutes les vanités, toutes les classes furent abaissées ou élevées sur le même plan, les liens de toutes les corporations furent brisés, les limites de toutes les professions furent effacées: les Français se crurent d'abord égaux devant la loi; ils se sentirent bientôt égaux dans la misere, et devinrent ensinégaux sous la terreur.

Alors, chaque citoyen isolé par la crainte, et commandé par le besoin, chercha des moyens de subsistance dans la seule profession qui pût en procurer dans ces temps de richesse nominale et individuelle,

de pauvreté effective et générale.

Tout le monde fut commerçant; chaque maison devint un magasin, chaque rez-de-chaussée ouvrant sur la rue devint une boutique, qui, décorés à grands frais par l'espérance, et sur des crédits, étaient fermés bientôt avec scandale par une banqueroute, et dans lesquels se succédaient ainsi l'ignorance ou la maufoi, l'impéritie ou l'improbité.

Depuis que la société s'est réorganisée sur des bases nouvelles, depuis que l'ordre va renaissant, chacun ou a repris son ancien état, ou s'est fixé dans la profession qu'il avait embrassée, ou est entré dans une nouvelle carrière; enfin, les citoyens se sont classés comme d'eux-mêmes sous l'impulsion insensible de la main qui les dirige.

Toutesois, les traces du mal ne sont pas essacées, les sources n'en sont pas taries.

La richesse n'est pas encore descendue à sa valeur, l'honneur n'est pas encore remonté à la sienne.

L'ordre et l'économie, ces deux sources de toute prospérité dans une maison commerciale, ne regnent pas encore généralement, et sont trop peu observés sur-tout dans les grandes cités. Le luxe des magasins ou des boutiques, des appartements ou des personnes, est encore l'enseigne de trop de commerçants, et rem-

place la vigilance scrupuleuse, la probité modeste, l'exacte fidélité qui, jadis, faisaient de l'acheteur

une pratique, de la pratique, un ami.

On a vu des commerçants sans livres, des livres sans exactitude et sans suite; et trop souvent des livres où l'exactitude apparente d'une année n'était que la fraude effective d'une semaine, des écritures arrangées pour masquer la mauvaise foi aux créanciers, ou dérober l'improbité à la justice.

On a vu la banqueroute mise au nombre des moyens de s'enrichir; on a vu des femmes se créer de l'opulence au prix de la ruine des créanciers de leur mari, et par une séparation de biens concertée, mettre d'avance à l'abri les moyens de conserver à une seule personne les jouissances d'un luxe coupable

payé par la misere de plusieurs familles.

Et les mœurs mêmes ont été, sont encore trop indulgentes pour une telle conduite; les lois sont insuffisantes contre des délits aussi graves : Sa Majesté l'a reconnu avec regret, avec douleur; elle a voulu porter au mal un remede prompt, efficace.

De là, Messieurs, la sévérité des dispositions que vous trouverez dans le Code de Commerce, sur la tenue des livres, sur les séparations de biens entre époux, sur les avantages indirects faits aux femmes, sur les faillites même qui peuvent être reconnues innocentes, sur les banqueroutes que l'inconduite a amenées, sur celles que la fraude a préparées.

La probité rassurée applaudira à la rigueur des regles qui vont être établics; la mauvaise soi s'en effrayera: tel accomplira d'abord ses devoirs par crainte, qui bientôt s'y soumettra par habitude, et sinira par trouver du bonheur à les remplir. Les bonnes mœurs renaîtront du sein des bonnes lois.

Telles sont, Messieurs, les observations que nous avons cru nécessaire de vous présenter sur la classification générale des matieres, sur l'ensemble du Code de Commerce, et sur les principes qui en ont dirigé la rédaction.

Nous vous apportons aujourd'hui les sept premiers titres du premier livre; les autres titres vous ART. seront incessamment soumis, et une derniere loi fixera l'époque de la mise en activité du Code entier, dont aucune partie ne sera exécutée séparément ou successivement.

Au commencement du livre I<sup>er</sup>, et sous le titre de Dispositions générales, les rédacteurs avaient posé des regles, établi des définitions, dont quelques-unes ont paru purement théoriques et superflues; quelques autres ont été jugées susceptibles d'occuper une place différente.

Ainsi, nous n'avons pas pensé qu'il fût nécessaire de dire qu'en France toute personne a droit de faire le commerce; mais bien de fixer le caractere auquel on reconnaît un commerçant, de dire quelles personnes peuvent, et comment elles peuvent le devenir, et nous avons fait un premier titre intitulé des Commerçants.

Nous avions placé ensuite et immédiatement, pour établir complètement les bases de la juridiction commerciale, quels étaient les actes de commerce.

Mais leur nomenclature a été ultérieurement renvoyée au titre de la Compétence et de la Juridiction.

Comme elle s'exercera désormais, et sur ceux qui feront la profession de commerçant, et sur les actes de commerce, par quelques personnes qu'ils soient pratiqués; comme la juridiction résultera à-la-fois, et de la qualité de la personne et de la nature de la transaction, la loi sera claire dans ses définitions, et facile dans son application.

En parlant des commerçants, il fallait bien parler des femmes et des mineurs.

L'Ordonnance de 1673 s'était trop peu occupée de ces deux classes d'individus; un mineur, une semme pouvaient trop aisément compromettre, l'un, sa fortune propre, l'autre, sa sortune et celle de son mari en même temps.

Tous deux ne pourront plus se livrer au commerce sans être autorisés, le mineur, par ses parents, s'il les a encore; la femme, par son époux, même quand elle sera séparée de biens.

Tous deux alors, le mineur et la femme, pourront engager ou vendre leurs immeubles, hors le cas où les biens auront été stipulés dotaux; stipulation qui leur conservera les priviléges établis au Code Napoléon.

Le deuxieme titre traite de la Tenue des livres, dont le titre III de l'Ordonnance de 1673 établissait les regles.

Celles que nous prescrivons sont plus strictes à-lafois et plus étendues.

L'Ordonnance n'enjoignait au commerçant d'inscrire sur le journal que son négoce, ses lettres-de-change, etc.

Mais on a senti que ce n'était pas assez: la conscience du commerçant doit être tout entiere dans ses livres; c'est là que la conscience du juge doit être sûre de la trouver toujours.

On a donc exigé beaucoup du négociant sur le point essentiel.

L'art. 8 du Code lui prescrit d'inscrire, 1° tout ce qu'il reçoit et paie, à quelque titre que ce soit, et conséquemment même, la dot de sa femme, ou des produits de successions, donations; ensin, des sommes provenant de causes étrangeres au négoce;

2º Tout endossement d'effets; car ces endossements ont souvent constitué une partie considérable du passif d'un failli, sans être inscrits sur ses livres, et sans qu'on en ait pu trouver d'autres traces que dans les bordereaux fugitifs des agents de change, ou dans les notions incertaines des opérations et circulations frauduleuses qui se sont pratiquées.

L'inventaire preserit par l'Ordonnance de 1673 était un acte isolé qui n'était pas soumis à la transcription sur un registre, et ne devait avoir lieu que

9

commerçants, sociétés, bourses, etc. 13

tous les deux ans. Il se fera désormais tous les ans, et son authenticité sera garantie par sa copie sur un registre spécial.

Le titre III traite des Sociétés.

L'Ordonnance semblait n'en reconnaître que deux: 19 la société générale, et la société en commandite; encore les regles de cette derniere étaient-elles mal établies.

Les rédacteurs en avaient ajoute deux autres : la société par actions, et la société en participation; et ainsi, en reconnaissaient de quatre sortes.

Nous les avons réduites aux trois premieres, comme le Code Napoléon, parce que la société en participation n'est qu'un acte passager, qu'une convention qui s'applique à un objet unique, et qui, ne reposant pas sur les mêmes bases, ne peut avoir les mêmes résultats que les trois autres genres d'association.

Nous nous sommes attachés à caractériser exactement les divers contrats de société.

La définition de la société générale ou en nom collectif 20 a offert peu de difficultés; elle est généralement connue et adoptée.

Mais, s'il importait de favoriser la société en commandite, qui permet à tout propriétaire de capitaux de s'associer aux chances commerciales; qui donne un aliment à la circulation; qui ajoute à son activité; qui multiplie les liens sociaux par une communauté d'intérêts entre le propriétaire foncier et le fabricant, entre le capitaliste et l'armateur, entre les premiers personnages de l'Etat et le commerçant le plus modeste; il importait d'empêcher les spéculations frauduleuses faites avec audace, sous un nom inconnu, à l'aide duquel on faisait les plus hasardeuses opérations de commerce, de banque ou d'agiotage, et qu'on livrait, en cas de mauvais succès, au déshonneur obscur d'une banqueronte calculée d'avance.

L'interdiction de toute gestion aux commandi- 27 taires, sous peine de solidarité absolue, la publicité

LRT. et l'affiche du contrat de société, pour qu'on connaisse la somme donnée ou promise par le commanditaire, et conséquemment la mesure des ressources et du crédit du commandité, sont les principales regles établies par la loi.

Les sociétés anonymes ou par actions ont dû aussi fixer l'attention des rédacteurs du Code.

Elles sont un moyen efficace de favoriser les grandes entreprises, d'appeler en France les fonds étrangers; d'associer la médiocrité même, et presque la pauvreté, aux avantages des grandes spéculations; d'ajouter au crédit public et à la masse circulant dans le commerce. Mais trop souvent des associations mal combinées dans leur origine, ou mal gérées dans leurs opérations, ont compromis la fortune des actionnaires et des administrateurs, altéré momentanément le crédit général, mis en péril la tranquillité publique.

Il a donc été reconnu, 1° que nulle société de ce genre ne pouvait exister que d'après un acte public, et que l'intervention du gouvernement était nécessaire pour vérisser d'avance sur quelle base on voulait faire reposer les opérations de la société, et quelles

pouvaient en être les conséquences.

Avec ces précautions, avec celles de la publicité commune aux trois especes de sociétés, les administrateurs de la société anonyme, ou par actions, géreront avec sécurité pour eux et pour les actionnaires; ils ne seront plus exposés à ces recours en garantie, à ces poursuites solidaires qui ont trouble le repos, détruit l'aisance et ruiné le crédit des hommes les plus estimables.

Si, dans les sociétés ainsi organisées, soumises à des regles précises qui offrent tous les moyens pour arriver au bien, toutes les garanties pour préserver du mal, il survient des contestations, la loi en enleve la connaissance aux tribunaux; elle ordonne le jugement par arbitre, et indépendamment des

P bi

gu l'é commerçants, sociétés, bourses, etc. 15 dispositions sur les arbitrages portés au Code de procédure civile, elle fixe un mode particulier qui assure la prompte expédition des affaires, et tarit entre les individus ou la famille la source de toute discorde.

Le titre IV, qui traite des Séparations de biens, ajoute d'utiles et séveres dispositions aux précautions déja prises par le Code Napoléon, art. 865 et suivants.

Mais le Code Napoléon ne pour voit qu'à la solemnité, à la publicité, à l'exécution réelle des séparations prononcées par jugement et depuis le mariage.

Le Code de Commerce pourvoit aussi à ce qui peut arriver, si un homme déja commerçant se marie séparé de biens, ou sous le régime dotal; et si un homme déja séparé de biens, ou marié sous le régime dotal, se fait commerçant.

Il exige, dans ces deux suppositions, l'affiche et 68 publication du contrat; il associe le notaire qui le reçoit à l'obligation de remplir les formalités que la loi prescrit.

Enfin, il assujétit aux mêmes regles tout com- 70 merçant qui sera dans l'un ou l'autre de ces déux cas lors de la publication du Code, et lui accorde un an pour remplir les formalités qu'il détermine.

C'est ainsi que la fraude des séparations concertées disparaîtra; c'est ainsi que cessera pour les femmes cet isolement d'intérêt, ce sentiment d'égoïsme qui les rend presque étrangeres dans la maison de leur mari, qui les laisse indifférentes sur la prospérité de leurs affaires, qui va quelquefois plus loin, et en fait, au sein d'un établissement florissant, un vampire destructeur; lequel, pour satisfaire une cupidité honteuse, ou fournir à un luxe ruineux, aspire peu à peu les capitaux destinés à vivisier un commerce qui s'anéantit faute d'aliment, tombe avec honte, ou s'écroule avec scandale.

Après avoir parlé des commerçants et des regles

ART. s'accurrent des desents que le courrence de le Code devait

's'occuper des Agents que le commerce emploie.

Déja une loi a consacré l'existence des Agents de change et Courtiers, intermédiaires toujours utiles, nécessaires quelquefois sur les places et ports de commerce.

Le titre V du livre I<sup>er</sup> ajoute aux dispositions de la loi déja rendue, et le titre VI traite des Commissionnaires dont nulle loi n'avait encore parlé.

Et, d'abord, les fonctions des agents de change et courtiers sont plus spécialement fixées et limitées,

leurs devoirs plus positivement consacrés.

Les courtiers, interpretes conducteurs de navires, créés d'abord par l'ordonnance de la marine, sont circonscrits dans leurs vraies fonctions, desquelles sont exclus désormais les courtiers de roulage qu'on y avait, par erreur, associés dans quelques endroits.

Les agents de change et courtiers sont astreints à tenir des livres, et à y consigner toutes leurs opérations: le secret demandé souvent par prudence, mais plus souvent exigé par mauvaise foi, ne sera jamais trahi par l'indiscrétion, mais il pourra être dévoilé par la justice.

Aucun agent de change, aucun courtier ne pourra faire d'affaires personnelles et pour son compte. Ainsi cesseront des abus de confiance fort rares sans doute, mais dont les afsigeants exemples ont prescrit

la prévoyance au législateur.

Nul agent de change ou courtier ne pourra être garant de l'exécution des marchés faits par son entremise. Ainsi, nulle banqueroute d'un agent de change ou courtier n'aura lieu sans que cette banqueroute soit coupable, et sans qu'elle conduise au déshonneur, à la punition.

Indépendamment de ces regles, applicables aux transactions générales du commerce, le Gouvernement pourvoira aux regles de la négociation des

COMMERÇANTS, SOCIÉTÉS, BOURSES, etc.

essets publics, par des réglements particuliers qui ajouteront au bienfait de la loi et seront cesser toutes les incertitudes des tribunaux sur cette matiere.

S

Le titre des Commissionnaires regle leurs devoirs et établit leurs droits; il consacre les usages les plus accrédités, les vœux les plus sages des commerçants.

. 7

Un commissionnaire qui reçoit des marchandises pourra désormais, avec sécurité, faire des avances sur ces marchandises, s'il les a dans ses magasins, ou s'il en a les lettres de voiture ou les connaissements. La loi lui garantit un privilége équitable, et favorise, par ce moyen, le cultivateur, le négociant et le consommateur. Les commissionnaires de transports par terre et par eau, les voituriers trouvent dans les sections II et III du même titre, tous les principes qui leur sont applicables, et les tribunaux, des regles précises et universelles, au lieu d'une jurisprudence douteuse et diverse.

Enfin, Messieurs, le titre VII, le dernier de ceux 109 que nous vous présentons en ce moment, détermine les formes, la manière dont les Ventes et Achats

peuvent être commercialement établis.

Il leve l'incertitude où l'on était sur la valeur du témoignage isolé d'un agent intermédiaire du commerce, d'un agent de change ou courtier; il remet à l'autorité discrétionnaire du tribunal la faculté de chercher la vérité dans la correspondance, dans les livres des parties, et même, dans tous les cas, et quelle que soit la somme, dans l'admission de la preuve testimoniale.

Je vous ai d'abord exposé rapidement, Messieurs, les principes généraux d'après lesquels le Code entier a été rédigé; vous avez dû voir que les dispositions particulieres que je viens d'analyser sont des conséquences immédiates ou éloignées de ces principes : celles qui vous seront successivement présentées en dériveront de même, et la France aura un autre Code, qu'elle pourra, comme le Code Napoléon, montrer

avec orgueil, donner comme un bienfait à ses voisins, à ses alliés.

Elle le pourra, parce que ce second Code, comme le premier, portera l'empreinte du génie sous l'inspiration duquel il fut conçu, discuté, écrit; parce qu'on y retrouvera ce besoin de l'ordre, ce sentiment du juste, ce respect de toutes les propriétés, qui caractérisent tous les actes de législation, de gouvernement et d'administration de Sa Majesté.

La reconnaissance des Français n'oubliera pas que c'est au sein de la gloire militaire la plus enivrante que Sa Majesté préparait des monuments d'une autre gloire plus durable, et, quoique moins éclatante, plus chere peut-être à son cœur. Elle n'oubliera pas que sur le champ de bataille où sa tête auguste, exposée à tant de périls, réglait le sort des combats et les destinées de l'Europe, Sa Majesté concevait en même temps des lois, projetait des institutions pour le Grand et bon Peuple, sier aussi d'avoir un monarque si grand pour l'univers, et si bon pour ses sujets; qui ne veulent plus le louer que par leur amour, et le récompenser que par leur bonheur.

ART.

### Nº 2.

RAPPORT fait au corps législatif, par le tribun Jard-Panvillier, l'un des orateurs chargés de présenter le vœu du tribunat, sur la loi contenant les titres Ier à VII inclusivement, du livre Ier du Code de Commerce.

Séance du 10 septembre 1807«

## Messieurs,

A l'époque où l'on méconnaissait encore en France les avantages de l'unité du pouvoir exécutif, on était déja persuadé de ceux de l'unité de législation et d'un système uniforme des poids et mesures pour tout l'Empire. Cependant, pour amener les esprits à desirer ce changement dans la législation civile, it avait fallu que les idées généreuses qui avaient donné le premier mouvement à la révolution l'emportassent sur les préjugés qui attachaient les habitants de chaque province aux lois et aux coutumes sous lesquelles ils avaient l'habitude de vivre. Mais l'innombrable diversité des poids et mesures en usage, non-seulement dans le même canton, mais encore dans la même ville; les embarras qui en résultaient pour les transactions commerciales; les contestations multipliées auxquelles elle donnait lieu, et les moyens de fraude qu'elle fournissait aux gens de mauvaise foi, avaient fait sentir plutôt et plus généralement l'utilité d'un système uniforme dans cette partie. Aussi l'établissement de ce système est-il un des premiers bienfaits que la révolution ait procuré aux Français, et particulièrement à ceux qui se livrent

ART.

à la profession du commerce; et s'il éprouve encore quelques difficultés dans la pratique, c'est bien moins par l'effet d'une résistance dirigée contre lui, que par l'influence de l'habitude, que l'usage et l'instruction affaibliront et détruiront sans doute avec le temps.

L'uniformité des lois en matiere de commerce était devenue aussi l'objet du vœu général de la nation, bien plutôt que celle de la législation civile, parce que l'empire de ces lois s'étendant sur les contestations d'un plus grand nombre d'individus de pays différents, la variété de leurs dispositions, dans diverses places de commerce, pour des cas ou des engagements semblables, avait des inconvénients beaucoup plus graves, en ce qu'elle induisait souvent en des erreurs préjudiciables à leurs intérêts, les négociants même regnicoles qui ne pouvaient pas toujours en être instruits.

Il était donc nécessaire de faire disparaitre ces différences de principes ou d'usages locaux, qui ne pouvaient favoriser que la mauvaise foi. Il fallait écarter de l'esprit des négociants toute espece d'inquiétude dans leurs transactions, en assujétissant à des regles simples et uniformes la jurisprudence des tribunaux appelés à prononcer sur leurs contestations. Il fallait surtout mettre ces regles en harmonie avec l'état auquel s'est élevé le commerce en France depuis l'impulsion heureuse que lui a donnée le grand Colbert, en en faisant une profession aussi honorable qu'utile. Il fallait les approprier à ses besoins, à raison de l'accroissement que lui ont procuré les progrès de notre industrie et le persectionnement des arts, et que doit nécessairement lui procurer encore la force de la puissance nationale, dirigée par le génie du héros auquel la France a confié ses destinées. Le dirai-je? ensin, il sallait remettre en vigueur des lois répressives, que le relâchement de la morale publique avait fait tomber en

COMMERÇANTS, SOCIÉTÉS, BOURSES, etc.

2

désuétude; il fallait leur donner le degré de sévérité décessaire pour mettre un terme aux désordres qu'une cupidité sans bornes et la passion d'un luxe effréné avaient introduits dans une profession qui ne peut se soutenir honorablement que par une sage économie et par un respect religieux pour les principes de la bonne foi.

C'est à l'homme incomparable que la providence semble avoir créé pour élever la France au plus haut degré de gloire et de prospérité, qu'il appartenait de la faire jouir de ce nouveau bienfait; et dans quelle circonstance plus favorable pouvait-il le lui procurer, qu'au moment où, venant d'éteindre le flambeau de la guerre sur le continent, il a su, par l'ascendant de son génie autant que par la force de ses armes, établir entre la nation française et les autres puissances, des liens et des rapports également avantageux aux intérêts de toutes, et qui doivent nécessairement favoriser et augmenter nos relations commerciales?

C'est quand il combattait pour la liberté des mers, et par conséquent du commerce, car vous ne l'ignorez pas, Messieurs, c'était pour soutenir et perpétuer son monopole universel, que l'Angleterre avait allumé de nouveau la guerre continentale; c'est, dis-je, quand le héros de la France défendait la cause commune des nations, de celles même qui s'étaient armées contre lui, qu'il s'occupait de mettre la derniere main au Code commercial, pour la conception duquel il avait d'abord recueilli toutes les lumieres de l'expérience. Ainsi, au milieu du tumulte des armes, il méditait sur les lois qui devaient, pendant la paix, régler l'exercice des droits dont il nous assurait la conservation et la jouissance par ses triomphes.

Le Code auquel Sa Majesté a imprimé le caractere de grandeur qui distingue tous les actes auxquels elle a présidé, sera, comme le Code Napoleon,

,

un monument éternel de la profondeur de ses vues en législation, de son respect pour les principes de l'équité, et de son attention constante à resserrer les liens de la morale, et à mettre un juste frein aux passions des hommes.

Le Tribunat s'honore d'avoir encore pris une part active à ce travail, qui doit faire époque dans le regne le plus glorieux qui ait illustré la France. Mais quand, après une discussion approfondie, et après des conférences dans lesquelles on ne vit jamais d'autre rivalité que celle de faire le bien, il a reconnu qu'un projet de loi est digne de la nation française et de son auguste chef; quand les dispositions de ce projet vous ont été développées avec autant de clarté que d'éloquence, par un des orateurs les plus distingués du Conseil d'Etat, il ne lui resterait plus qu'à vous exprimer son vœu d'adoption, s'il n'était de son devoir d'en exposer les motifs. C'est la tâche que je dois remplir en vous rappelant les principes établis dans les sept premiers titres du projet du Code de Commerce, soumis en ce moment à votre délibération.

Vous saisirez facilement, Messieurs, les changements et les améliorations que ce projet doit apporter aux dispositions de l'ordonnance de 1673, sans qu'il soit nécessaire de les faire remarquer sur chacun des articles.

Le titre premier, après avoir défini ce qui constitue l'état où la qualité de commerçant, regle les formalités auxquelles tout mineur émancipé, ou une femme sous puissance de mari, sont assujétis pour être autorisés à faire le commerce en leur propre et privé nom, et à contracter des engagements pour fait de commerce.

Ces formalités, pour le mineur, sont d'obtenir le consentement de ceux sous l'autorité ou la direction desquels la loi civile l'a placé, et pour la femme, d'obtenir le consentement de son mari; mais une sois

que l'un et l'autre ont obtenu ce consentement, ils peuvent s'obliger pour ce qui concerne leur négoce; la femme oblige même son mari, s'il y a communauté entre eux; ils peuvent engager et hypothéquer leurs immeubles et même les aliéner, toutefois avec les exceptions, suivant les formalités prescrites, et dans les cas déterminés par le Code Napoléon pour l'aliénation des biens des mineurs et des biens des femmes s'ipulés dotaux.

Ainsi vous voyez, Messieurs, que, en leur donnant, pour contracter des engagements en matieres de commerce, toute la latitude nécessaire pour établir leur crédit et pour la sûreté de ceux qui peuvent traiter avec eux, la loi maintient cependant toutes les précautions conservatrices que le Code Napoléon a consacrées, pour qu'ils ne soient pas victimes de leur

inexpérience.

Le titre II enjoint à tout commerçant la tenue 8 indispensable de trois registres, savoir : 1° un livre-journal qui présente jour par jour ses dettes actives et passives, les opérations de son commerce, ses négociations, acceptations ou endossements d'effets, et généralement tout ce qu'il reçoit et paie, à quelque titre que ce soit, et qui énonce, mois par mois, les sommes employées à la dépense de sa maison;

2º Un livre de copies des lettres qu'il envoie;

3° Ensin, un registre spécial pour l'inscription de l'inventaire qu'il est tenu de faire tous les ans de ses effets mobiliers et immobiliers, et de ses dettes

actives et passives.

Ces formalités, quelque gênantes et minutieuses qu'elles puissent paraître, sont devenues indispensables pour mettre un terme aux désordres qui se sont introduits dans le commerce. L'obligation de les remplir, en éclairant à chaque instant le commerçant honnête sur sa véritable position, empêchera qu'il ne puisse s'abuser lui-même sur ses moyens récls, lorsque le succès de ses spéculations n'aura

rêter à temps, pour sauver son honneur, et ne pas entraîner dans sa ruine ceux qui pourraient avoir consiance en lui. En cas de faillite, ces formalités mettront à même de distinguer l'homme honnête et malheureux de l'homme inconsidéré ou de mauvaise foi, qui aura spéculé sans prudence ni discernement, ou qui aura prémédité une banqueroute frauduleuse.

patr

M

qui et I

qu

Dans ce même cas, leur omission sera un motif de prévention contre l'individu qui s'en sera rendu coupable, et aucun négociant ne pourra raisonnablement se plaindre d'être astreint à une obligation qui a pour objet d'établir de l'ordre dans ses affaires, d'éclairer la justice sur sa conduite, et de le justifier, en cas de besoin, dans l'opinion publique.

La loi prescrit, au surplus, les formes dont les 10 livres de commerce doivent être revêtus pour qu'elles

ne soient pas illusoires.

Les affaires de commerce étant l'objet le plus ordinaire des sociétés, et cette espece de contrat offrant les moyens d'étendre toutes les spéculations,
et de former des entreprises qui exigent des mises
de fonds au-dessus des facultés d'un seul particulier, il était indispensable que le Code de commerce
déterminant les regles principales de leur formation
et de leur administration, sans déroger aux principes généraux établis par le Code Napoléon, sur cette
matière, ni même à ceux établis par l'ordonnance
de 1673; c'est ce qu'on vous propose de faire par
les dispositions du titre III du projet.

co sociétés commerciales, savoir : la Société en nom collectif, qui est celle que contractent deux personnes ou un plus grand nombre, et qui a pour objet de faire le commerce sous une raison sociale, et dont tous les associés indiqués dans l'acte de société sont

solidaires.

2.7

La Société en commandite, qui est celle qui se contracte entre un ou plusieurs associés solidaires, et un ou plusieurs associés simples bailleurs de fonds qui ne peuvent gérer, ne sont point responsables, et ne sont jamais passibles que de la perte des fonds qu'ils ont mis ou dû mettre dans la société.

Enfin, la Société anonyme, qui n'est désignée que 29 par l'objet de son entreprise, dont les fonds se forment d'un capital divisé en actions ou coupons d'actions d'une valeur égale, qui est administrée par des mandataires à temps, qui ne sont responsables que de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu, et dont les associés ne sont passibles que de la perte du montant de leur intérêt dans la société.

Vous remarquerez, Messieurs, que cette définition de la société anonyme differe essentiellement de celle qui en avait été donnée dans le commentaire de l'ordonnance de 1673; mais vous jugerez sans doute que celle que nous avons adoptée est plus juste, et que la dénomination de la société en participation, dont nous parlerons plus bas, con-

vient infiniment mieux aux especes de sociétés que le commentateur avait appelées anonymes.

Tous les individus ont le droit de former, si bon leur semble, les deux premieres especes de société, à la charge de se conformer aux regles prescrites par la loi pour chacune d'elles, et de remettre l'extrait de leur acte d'association, dans la quinzaine de sa date, au greffe du tribunal de commerce de l'arrondissement dans lequel est établie la maison du commerce social, pour y être transcrit sur le registre, et affiché pendant trois mois dans la salle des audiences.

Cette précaution suffit pour éclairer la confiance des commerçants, en leur faisant connaître les membres de la société avec laquelle ils pourraient avoir à traiter, ainsi que les conditions et la durée de leurs engagements.

II. Motifs.

Mais il n'en est pas de même dans la société anonyme. Les associés qui la composent n'étant pas connus du public, ses opérations embrassant nécessairement un plus grand nombre d'intérêts, et pouvant, dans des circonstances difficiles ou malheureuses, compromettre la tranquillité publique, ou tout au moins le crédit d'un grand nombre d'individus, elle ne peut exister qu'avec l'autorisation du Gouvernement. C'est une condition que réclament également l'intérêt du commerce en général, et celui des actionnaires en particulier; et, pour garantir qu'elle a été remplie, la loi exige que l'acte du Gouvernement qui autorise les sociétés anonymes soit affiché avec l'acte d'association.

Enfin, la loi reconnaît aussi une espece de société 47 qu'on appelle association commerciale en participation; mais comme cette association n'est que momentanée, qu'elle n'a pour objet qu'une ou un petit nombre d'opérations déterminées, et qu'elle se regle par les conventions des parties, elle n'est point sujette aux formalités prescrites pour les autres sociétés, qui, d'ailleurs, ont toutes un avantage commun, celui de faire juger par des arbitres leurs contestations, c'est-à-dire, les contestations qui s'élevent entre les associés d'une même société, et pour raison de cette société. On sent combien il importe aux intérêts du commerce, et particulièrement à celui des associés, que de pareilles contestations ne subissent pas l'instruction, ni les lenteurs d'un jugement ordinaire. Une décision rendue par des arbitres choisis par les parties, sera bien plus prompte; elle sera plus éclairée par la facilité qu'auront les arbitres de recueillir toutes les notions nécessaires pour fixer leur opinion; elle portera plus le caractere de conciliation qui calme les haines entre des individus, qui finissent par se soumettre volontairement aux principes de la justice.

Les dispositions du Code de procédure civile sur

l'arbitrage, ne pouvant suffire ni s'appliquer entièrement au jugement des contestations dont il s'agit, ART la section II du titre III du projet qui vous est soumis en contient de particulieres qu'on a jugées nécessaires pour remplir l'objet qu'on avait en vue; elles sont d'ailleurs conformes aux principes consacrés sur cette matiere et aux regles de l'équité.

L'un des orateurs du Conseil d'Etat qui vous ont présenté le troisieme livre du Code de commerce, vous a retracé avec énergie le tableau des collusions scandaleuses mises en pratique par quelques commerçants, artisans de banqueroutes préméditées, qui se préparent les moyens de frustrer leurs créanciers, soit par des reconnaissances de dot simulées, soit par des séparations de biens frauduleuses. Ces abus, si impudemment renouvellés depuis quelques années, ont excité l'indignation de tous les gens de bien, et l'opinion publique réclame hautement les moyens de les prévenir ou de les réprimer.

Vous aurez, Messieurs, à prononcer sur les moyens de répression, lorsque vous délibérerez sur les dispositions du livre III; aujourd'hui nous vous proposons d'adopter les mesures qui ont été jugées propres à prévenir le mal auquel il s'agit de remédier. Ces mesures consistent dans la publicité à donner à tout contrat de mariage entre époux dont l'un sera commerçant, en énonçant si le contrat a été fait sous le régime en communauté ou sous le régime dotal; à toute demande en séparation de corps ou de biens, et à tout jugement qui l'aura prononcée entre époux dont l'un fera aussi le commerce, lors même que ces actes seront antérieurs à l'époque où l'un des époux aura embrassé la profession de commerçant.

On ne peut pas se dissimuler que, malgré cette publicité, il se trouvera bien encore quelques hommes sans pudeur, qui, pour se ménager les moyens de soustraire leurs biens à leurs créanciers, en cas d'une faillite qu'ils auront préméditée, ou qu'au moins ils

n'auront pas pris soin d'éviter, reconnaîtront à leurs ART. semmes des dots beaucoup plus considérables que celles qu'ils auront reçues réellement; mais quand, d'apres la notoriété publique, cette reconnaissance sera jugée évidemment fausse, il s'élevera, contre le commerçant qui l'aura souscrite, une prévention défavorable qui excitera une juste défiance dans l'esprit de tous ceux qui pourraient avoir à traiter avec lui; et, dans tous les cas, on saura du moins jusqu'à quel point il s'est engagé envers son épouse. Dès lors, les piéges qu'il aura tendus cesseront d'être dangereux, et ceux qui s'y laisseraient prendre n'auraient point à reprocher à la loi de ne leur avoir pas fourni les moyens de les découvrir. Il est sans doute fâcheux d'être obligé de prendre de pareilles précautions contre les abus dans l'exercice d'une profession où l'on ne devrait connaître que la bonne foi, et dans laquelle il peut souvent être désavantageux à ceux même qui possedent éminemment cette vertu de faire connaître l'état réel de leur fortune; mais une funeste expérience en a démontré la nécessité; et tous les commerçants honnêtes applaudiront sûrement à une mesure qui n'a pour objet que de les mettre en garde contre les fripons.

Messieurs, après avoir, pour ainsi dire, organisé l'état du Commerce, en déterminant les regles et les formalités auxquelles sont astreints ceux qui veulent se livrer à cette profession, la loi doit aussi fixer les attributions et préciser les devoirs des agents intermédiaires qu'elle reconnaît. Ces dispositions sont contenues dans le titre V, qui traite des Bourses de commerce, des Agents de change et des Courtiers.

Ces divers agents sont des officiers publics que le Gouvernement nomme et autorise à s'interposer entre les négociants de tous les genres, pour faciliter leurs opérations de change ou de commerce. Pendant long-temps, et même jusqu'ici, malgré quelques dispositions légales, leurs fouctions avaient été confon-

dues; la loi qui vous est soumise les détermine d'une maniere positive. Les agents de change sont spécialement et exclusivement chargés de faire les négociations des effets publics et autres susceptibles d'être cotés; de faire, pour le compte d'autrui, les négociations de lettres de change ou billets, et d'en constater le cours, de même que celui des matieres

métalliques.

Les attributions de chaque espece de courtiers 75 sont indiquées par sa dénomination, qui est relative 76 à la branche de commerce pour laquelle on l'emploie, et elles sont déterminées de maniere que le même individu ne peut les cumuler ni les exercer en même temps, à moins qu'il n'y soit spécialement autorisé par l'acte de sa nomination. Ces divers agents étant institués par le Gouvernement, qui exige d'eux une espece de garantie sous forme de cautionnement, dont la somme est proportionnée à l'importance de leurs fonctions, il est de justice pour eux, et de l'intérêt public, qu'ils aient le droit exclusif d'exercer leurs attributions respectives.

Au surplus, la loi honore leur profession, en déclarant qu'elle ne peut être exercée par un homme 85 qui a fait faillite, à moins qu'il n'ait été réhabilité, et elle porte la prévoyance en leur faveur jusqu'à leur interdire la possibilité de se mettre dans le cas de l'exclusion par ce motif, en leur défendant, sous peine de destitution irrévocable, de faire des opérations de commerce ou banque pour leur propre compte, et de se rendre garants de l'exécution des marchés dans lesquels ils s'entremettent.

L'espece de confiance absolue que doivent leur accorder ceux qui ont recours à leur ministere nécessite cette mesure. Il ne faut pas qu'ils puissent s'exposer à compromettre les intérêts de leurs clients en compromettant leur propre fortune par une entreprise hasardée ou malheureuse. C'est ce que la loi a voulu prévenir par une disposition que quel-

vere, mais qui aura l'approbation de tous ceux qui sont sages et de bonne foi, et qui est plus que jamais nécessaire aujourd'hui que le jeu sur les effets publics est devenu une fureur qui cause la ruine d'une multitude de particuliers, sans aucun avantage pour le Gouvernement ni pour les possesseurs de rentes sur l'Etat, qui les considere comme une propriété réelle et à conserver.

La garantie à laquelle quelques agents de change ne craignent pas de s'engager par l'appât d'un droit de commission plus ou moins fort, pour un marché dans lequel le vendeur et l'acheteur négocient des effets qu'ils n'ont pas, et que souvent le décuple de leur fortune effective ne pourrait pas réaliser, compromet non-seulement leur fortune, et quelquefois leur honneur personnel, mais encore la réputation de leur compagnie, que les hommes honnêtes qui la composent ont intérêt de conserver intacte. Nous devons espérer que la crainte d'être nécessairement poursuivis comme banqueroutiers, en cas de faillite, en imposera à ceux que leur propre intérêt bien entendu n'a pu empêcher jusqu'ici de contracter des engagements si hasardeux; et qu'à défaut de trouver des garants solvables, les hommes imprudents, ou sans consistance, qui ont puisé chez les Anglais la funeste manie de ce qu'on appelle vulgairement agiotage, renonceront à ce jeu dangereux pour se livrer à des professions plus honorables et plus utiles.

Il est une autre espece d'Agent sur laquelle l'ordonnance de 1673 ne contient que des dispositions insuffisantes, au moins aujourd'hui que, par l'extension donnée au commerce, elle a acquis beaucoup plus d'importance et d'utilité. Je veux parler des commissionnaires en général. Leurs devoirs et leurs droits sont déterminés par le Code Napoléon, livre III, titre XIII. Mais, comme il est souvent utile pour favoriser des opérations de commerce, qu'ils fassent des avances sur des marchandises qui leur sont expédiées, le projet de loi qui vous est soumis leur donne, de plus, le privilége sur lesdites marchandises pour le remboursement de leurs avances, intérêts et frais: il en excepte cependant les marchandises qui leur sont déposées ou consignées par un individu résidant dans le lieu de leur domicile, à moins qu'ils ne se soient conformés aux dispositions prescrites par le Code Napoléon, pour les prêts sur gages ou nantissements.

Des dispositions particulieres déterminent aussi les obligations des commissionnaires pour les transports par terre et par eau, et fixent la jurisprudence, qui variait dans plusieurs tribunaux, sur la quotité de la garantie à laquelle ces commissionnaires étaient tenus en cas de perte de marchandises ou effets qu'ils étaient chargés de faire transporter. La garantie sera désormais de la totalité de la valeur des marchandises, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure, sauf le recours du commissionnaire contre le voiturier ou maître du bateau, dont les devoirs sont éga-

lement réglés par le projet.

Enfin, le titre VII regle les diverses especes de 109 preuves par lesquelles se constatent les ventes et les achats, et indique l'ordre dans lequel elles doivent être admises, soit qu'elles concourrent ensemble, soit à défaut les unes des autres. Il laisse même aux tribunaux la faculté d'admettre la preuve testimoniale, parce qu'il est une multitude de cas, même d'une assez grande importance, tels que les ventes et achats de denrées territoriales et de bestiaux, dans les foires et marchés, où elle est la seule que l'on puisse se procurer. C'est une latitude que l'intérêt même du commerce exige qu'on laisse à la discrétion des juges, dont on ne doit pas craindre que ceux-ci puissent abuser, sans attirer sur eux

l'animadversion publique et celle du Gouvernement, quand même la réputation de probité qui leur aura mérité le choix des commerçants n'offrirait pas une garantie suffisante de leur délicatesse et de leur intégrité.

Telles sont, Messieurs, les dispositions des sept premiers titres du Code de Commerce, soumis à votre délibération. Elles contiennent des regles de conduite pour la bonne foi, et des mesures pour prévenir la fraude dans l'exercice d'une des professions les plus importantes pour la prospérité publique. Vous êtes déja à même de juger qu'elles sont en harmonie avec les autres parties du Code qui vous ont été présentées; et que leur ensemble forme un corps de loi propre à rétablir l'ordre dans les relations commerciales.

Puissent les principes de la morale, supplément nécessaire des lois, même les meilleures, venir à l'appui de celles dont nous vous proposons l'adoption! puissent l'esprit d'une sage économie, la prudence dans les spéculations, et l'expérience dans les affaires, remplacer ce goût effréné pour le luxe, cette avidité de faire des fortunes rapides et colossales, et cette témérité dans les entreprises qui ont amené tant de désordres dans le commerce! Alors cette profession, honorable en elle-même, refleurira sous l'influence du génie qui veille sur les destinées de l'Empire, parce que la bonne foi sera la regle de ses opérations dans l'intérieur; elle recouvrera son ancienne splendeur, parce que son retour aux vertus qui lui sont propres lui méritera la confiance des nations avec lesquelles la paix continentale va lui permettre de renouveler ses relations; elle fera des bénéfices assurés, et qu'elle pourra avouer, parce qu'ils seront le résultat de spéculations sages et légitimes; enfin, elle jouira de toute la considération qu'on doit à une des principales sources des richesses de l'Etat, lorsqu'elle n'est souillée par rien

COMMERCANTS, SOCIÉTÉS, BOURSES, etc. qui soit contraire aux regles de l'honneur et de la probité.

Le Tribunat vote l'adoption du projet de loi sur

lequel vous allez délibérer.

#### Nº 3.

EXPOSE des motifs de la loi contenant le titre VIII du livre Ier du Code de Commerce, par le conseiller d'état Bégouen.

Séance du 2 septembre 1807.

# Messieurs,

Nous sommes chargés par sa S. M. L'Empereur et Roi de vous présenter le titre VIII du livre Ier du projet du Code de Commerce : ce titre est celui de la Lettre de change et du Billet à ordre.

Ce mot, lettre de change, ne peut être prononcé sans se lier aussitôt, par la pensée, au commerce; sans rappeler son influence sur le bonheur des peuples, sur la prospérité, la richesse et la puissance des états.

Le commerce, qui, par la distribution du travail, combat l'oisiveté corruptrice des mœurs, qui encourage l'industrie, en fournissant les matieres premieres aux manufactures, et en procurant la vente de leurs produits; qui fait prospérer l'agriculture, en activant la reproduction par la consommation; qui a créé la navigation, par qui le monde s'est agrandi; qui a porté la civilisation dans toutes les parties du globe, et lié l'une à l'autre toutes les nations de la terre:

Le commerce, dont l'importance profondément

héros pacificateur de l'Europe, ces paroles mémorables, « que la paix générale est l'objet de tous ses « vœux; mais qu'il veut; pour la France, du com- « merce et des colonies; » le commerce, dis je, est redevable à la lettre de change de la plus grande partie de ses progrès, et des immenses développements qu'il a acquis depuis quelques siecles.

Dans les temps même où les peuples étaient parvenus à donner aux métaux précieux la forme de monnaie, les frais et les risques du transport indispensable pour solder au dehors les achats ou les échanges, lui imposaient de grandes entraves dans l'intérieur, et le rendaient presque impraticable avec l'étranger.

La lettre de change a été inventée.

Cet événement, qui forme dans l'histoire du commerce une époque presque comparable à celle de la découverte de la boussole et de l'Amérique, a fait disparaître toutes ces entraves. — La lettre de change a affranchi les capitaux mobiliers, elle en a facilité les mouvements et la disposition; elle a créé une somme immense de crédit : le commerce dès lors n'a plus connu d'autres limites que celles du monde.

Soit que l'Europe ait l'obligation de cette belle conception au génie commercial des Juiss chassés de France et réfugiés en Lombardie, soit qu'il faille la reporter aux Florentins expulsés de leur patrie et retirés en France, par suite de leurs divisions intestines, ce contrat si concis dans sa rédaction, si énergique dans son expression, si simple dans son objet, si fécond en résultats, tient le premier rang parmi les papiers de crédit,

A ce titre, il a fixé l'attention des jurisconsultes

les plus distingués.

Leur sagacité s'est exercée à en examiner scrupuleusement l'essence. Dans l'analyse qu'ils en ont faite, ils y ont trouvé réuni le contrat de mandat, et celui de change ou de vente. C'est de la nature de ces contrats que découlent tous les principes et que sont dérivées toutes les regles qu'a établies le législateur, relativement à la lettre de change.

Les principales sont:

Que celui à l'ordre de qui la lettre est tirée, en 136 transfere la propriété par un endossement régulièrement fait, sans qu'il soit besoin de signification de transport;

Que le tireur et les endosseurs sont tenus de garantir le paiement de la lettre à l'échéance; comme réciproquement le porteur est obligé de se présenter à ce même terme d'échéance, pour en exiger le paiement;

Que le porteur qui a fait à l'échéance, à défaut de 164 paiement, les actes prescrits par la loi, peut exercer son recours, c'est-à-dire, répéter son remboursement, des endosseurs, du tireur, ainsi que des donneurs d'aval, s'il y en a; tous les signataires de la lettre de change étant solidairement garants les uns des autres, et tenus au remboursement sous cette solidarité.

Tous les commentateurs ont aussi pensé qu'il est mo du caractere essentiel de la lettre de change qu'il y ait remise d'argent d'un lieu à un autre, c'est-à-dire, qu'elle doit être payable dans un autre lieu que celui où elle a été créée.

L'ordonnance de 1673 ne l'avait pas textuellement prononcé; mais cette opinion unanime des jurisconsultes avait fixé la jurisprudence sur ce point; et quoique plusieurs chambres et tribunaux de commerce, et même quelques tribunaux civils, eussent exprimé le vœu de voir fléchir ce principe devant des considérations d'avantages, de commodité et de facilités pour le commerce intérieur, on a cru devoir au contraire le consacrer par une disposition textuelle. On a pensé que ce contrat, environné par la loi d'une protection si particuliere, doit avoir des for-

mes et un caractère qui le distinguent éminemment de tous autres effets négociables.

Je dois, Messieurs, vous entretenir d'un petit nombre de changements faits à l'ordonnance, indiqués par l'expérience d'un siecle, sollicités par la justice, ou par les besoins du commerce; et d'abord vous remarquerez celui apporté aux dispositions de l'article 16 du titre 5 de l'ordonnance de 1673.

Cet article relevait, tant envers les endosseurs qu'envers le tireur, le porteur négligent, de la déchéance qu'elle avait prononcée contre lui par l'article 15, et soumettait en conséquence les endosseurs comme le tireur, à prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui la lettre était tirée, avaient provision à l'échéance.

Il résulte au contraire des dispositions des articles 168 117 et 168 du projet de loi, qu'en cas de protêt tardivement fait par le porteur, la déchéance qu'il a encourue est fatale et sans retour à l'égard des endosseurs.

Pour établir la justice de cette disposition, il suffit de considérer que si d'une part le tireur contracte l'obligation de faire trouver les fonds à l'échéance dans le lieu où la lettre doit être payée, le porteur, de son côté, contracte non moins rigoureusement celle de se présenter à cette époque pour les recevoir.

De la combinaison de ces deux obligations, dérivent les droits de tous les signataires.

Si le protêt a été fait en temps utile, le porteur exerce son recours contre les endosseurs et le tireur, dans les formes et les délais prescrits.

Si, au contraire, le protêt a été tardivement fait, le porteur n'a plus d'action ni contre le tireur ni contre les endosseurs; sa déchéance, en ce cas, était expressément prononcée par l'article 15 de l'ordonnance.

170 Cependant, il est de toute justice que le porteur

soit relevé de cette déchéance, à l'égard du tireur, ART. si ce dernier ne prouve pas que celui sur qui la lettre était tirée, lui était redevable ou avait provision au

temps où elle aurait dû être protestée.

Rien n'est plus juste à son égard; car, le tireur en livrant la lettre de change, en a reçu la valeur, il a pris l'obligation personnelle d'en faire trouver les fonds à l'échéance, chez celui sur qui il a tiré. S'il ne l'a pas fait, le porteur ne lui a pu porter aucun préjudice par le retard du protêt; il profiterait au contraire, très-injustement, de la déchéance prononcée contre le porteur, et le montant de la lettre de change, dont il aurait reçu le prix sans le payer, serait de sa part un véritable vol.

Il n'en est pas de même des endosseurs; et s'il est juste, si tel est le texte et le vœu de la loi, que le tireur qui justifie avoir fait la provision soit libéré, la conséquence rigoureuse et de droit, est que les endosseurs soient déchargés sans être astreints à faire cette preuve; parce que chacun d'eux a payé la lettre

de change en l'acquérant;

Parce que la garantie solidaire des endosseurs avec le tireur est expirée le jour où le porteur a encouru la déchéance prononcée par la loi, pour n'avoir pas rempli son obligation expresse, celle de se

présenter à l'échéance;

Parce qu'il ne doit pas dépendre du porteur d'empirer, par son fait, la condition des endosseurs, en prolongeant indéfiniment leur garantie: prolongation qui entraînerait pour eux une augmentation de risques, puisque, pendant ce temps, leurs cédants et le tireur lui-même pourraient être tombés en faillite;

Parce qu'il serait injuste que l'endosseur, qui a déja payé la lettre, qui a rempli toutes ses obligations, fût exposé à la payer une seconde fois, tandis que le porteur seul en faute serait indemne; Ensin, parce qu'il n'y a aucun motif sondé de saire renaître, au préjudice des endosseurs, le titre du porteur réprimé par la déchéance prononcée contre lui, et de recréer en sa faveur la solidarité des endosseurs, éteinte avec le terme de leur engagement.

Une disposition remarquable encore dans la loi nouvelle, est l'abrogation de tous délais de grace, de faveur, d'usage ou d'habitudes locales pour le

paiement des lettres de change.

L'ordonnance de 1673 avait accordé dix jours au porteur pour faire le protêt, faute de paiement; mais une déclaration du roi ayant donné au payeur le droit d'exiger ces dix jours, il en était résulté qu'ils étaient devenus une extension absolue du terme d'échéance exprimé par la lettre de change, de telle maniere que le porteur ne pouvait faire valablement protester que le dernier des jours appelés jours de grace. Ainsi, la véritable échéance de la lettre était fixée à ce dernier jour, au lieu de celle exprimée dans la lettre. Il y avait donc cette discordance convenue entre l'expression et l'intention des contractants.

Il n'en résultait aucun avantage pour personne : le porteur, comme le payeur d'une lettre tirée à soixante jours de date, savaient également, l'un, qu'il
ne devait la présenter, l'autre, qu'il ne devait la
payer ou en subir le protêt, que le soixante-dixieme
jour. Cette espece de tromperie, dans les expressions,
était donc sans objet, et c'était une erreur, quoique
ce fût l'opinion de quelques commentateurs, que ces
prétendus dix jours de grace fussent avantageux au
commerce et également favorables au porteur, au
tireur et à l'accepteur ou au débiteur de la lettre.
Dans le fait, rien de plus insignifiant, de plus inutile aux uns comme aux autres.

Par l'article 161, la loi veut que le porteur exige le paiement de la lettre le jour même de son échéance exprimée; et par l'article 162, que le protêt, faute de paiement, en soit fait le lendemain, et si ce lendemain est un jour férié légal, le jour suivant.

ART.

Plusieurs tribunaux et chambres de commerce auraient desiré qu'on eût accordé trois jours pour faire le protêt. Quelque soit le poids de leur opinion et la confiance qu'elle inspire, on a cru devoir résister à ce vœu, qui a paru moins le fruit de la réflexion que celui de l'habitude et de l'empire des mots.

En effet, on vient de voir qu'il n'y avait pas de véritables jours de grace pour faire le protêt, puisqu'ils appartenaient rigoureusement au payeur; que le jour même de l'échéance réelle, était le seul jour où le protêt dût être fait. La loi nouvelle, qui statue que le protêt sera fait le lendemain, accorde donc un jour de plus, conséquemment une plus grande facilité.

Une considération décisive, d'ailleurs, est celleci : qu'il importe singulièrement au commerce que le jour de l'échéance et celui où le protêt doit être fait, soient fixés et ne puissent varier au gré du porteur.

Si celui-ci pouvait, à son choix, resserrer ou étendre cette échéance par la faculté de faire protester quelques jours plutôt ou plus tard, le tireur et les endosseurs seraient souvent exposés à être les victimes de la complaisance qu'il aurait eue de différer le protêt, ou plutôt l'usage ne manquerait pas de s'établir, de ne faire protester que le dernier jour, et on rentrerait dans l'ancien système.

L'article 145 du projet présente une disposition 145 essentielle sur un point que l'ordonnance de 1673 avait laissé dans le droit commun, et sur lequel la jurisprudence des tribunaux avait extrêmement va-

rié.

Il a paru nécessaire que le législateur se prononçât. Cet article décide que celui qui paie une lettre de change à son échéance et sans opposition, sera présumé valablement libéré.

Plusieurs arrêts des cours avaient jugé diversement. Des jurisconsultes célebres étaient partagés d'opinions.

Pothier, Jousse et autres, qui se sont attachés au principe, que nul ne peut transporter à autrui plus de droits qu'il n'en a, ont soutenu que le paiement n'est pas valable s'il n'est fait au véritable créancier; que celui qui payait sur un faux acquit ou sur un faux ordre, n'était pas libéré envers le vrai propriétaire de la lettre.

Mais ces principes, ces regles de droit, dont il ne peut être permis de s'écarter dans les affaires civiles ordinaires, sont-elles ici applicables?

La lettre de change, cette espece de monnaie, frappée au coin du commerce, lancée dans la circulation générale, qui parcourt avec une si grande rapidité tant de villes et de pays, qui devient en si peu de temps la propriété d'un si grand nombre de personnes, dont les noms et les signatures sont inconnus de celui qui doit la payer à l'échéance, au jour, à l'instant même où elle lui sera présentée, peut-elle être assujétie à ces mêmes regles?

Pour que l'application des principes fût entiere, il ne suffirait pas d'exiger la vérité de l'acquit ou du dernier ordre; il faudrait encore exiger celle de tous les endossements, en remontant d'ordre en ordre jusqu'au premier endosseur.

Ce système, érigé en loi positive, rendrait presque impossible le paiement des lettres de change, et détruirait leur circulation.

Cependant, comme on ne peut méconnaître qu'une disposition qui déclarerait sans restriction valablement libéré celui qui paie une lettre de change à son échéance sans opposition, présenterait aussi des inconvénients; qu'elle semblerait affranchir le payeur de toute précaution, de toute prudence; qu'elle assimilerait en quelque sorte la lettre de change à un effet au porteur; qu'elle paraîtrait élever contre le

vrai propriétaire une fin de non-recevoir, insurmontable même en cas de collusion entre le payeur et le porteur, ou, en cas d'une négligence excessive, voisine de la collusion et du dol : la loi déclare seulement que le payeur est présumé valablement libéré. Il aura en sa faveur la présomption légale. C'est le demandeur qui sera tenu de prouver les faits par lesquels il prétendrait l'inculper et le rendre responsable du paiement. Les tribunaux feront justice.

En ce qui touche le rechange et comptes de re- 177 traite, le projet de loi ne s'écarte point de l'ordon-

nance de 1673.

N

es

Le principe de l'ordonnance était tout entier dans l'article 5 du titre VII, portant:

« La lettre de change étant protestée, le rechange « ne sera dû par celui qui l'aura tirée, que pour le « lieu où la remise aura été faite, et non pour les au-« tres lieux où elle aura été négociée, sauf à se pour-« voir, par le porteur, contre les endosseurs pour le « paiement du rechange des lieux où elle aura été né-« gociée suivant leur ordre. »

Ce principe ne reçoit aucune altération, et se re- 179 trouve seulement plus développé dans les articles 179,

180, 181, 182 et 183 du projet.

On aurait pu, à la rigueur, considérer que le ti-180 reur, en livrant à la circulation du commerce une 181 lettre à ordre, est censé avoir véritablement donné 182 la faculté indéfinie, de négocier dans tous les lieux; 183 que les rechanges ne sont occasionnés que par son manquement à l'obligation de faire les fonds à l'échéance, et en conséquence faire retomber sur lui seul la charge de tous les rechanges accumulés.

Mais si, tout bien considéré, ce n'eût été que justice, cette justice a semblé trop sévere, et, comme chaque endosseur a réellement profité pour ses propres intérêts de la faculté de négocier en tous les lieux qu'il lui a convenu, il a paru qu'il y aurait plus de mesure, de modération et même d'équité dans la

disposition adoptée, conforme d'ailleurs à l'usage le plus général du commerce de l'Europe, comme à notre ancienne ordonnance.

A côté et parallèlement, pour ainsi dire, à la lettre de change, marche et circule une autre espece d'effet de commerce, dont l'usage s'est singulièrement étendu depuis l'époque de 1673; c'est le billet à ordre.

Le principal caractere de différence est que, la lettre de change ne peut être tirée que d'un lieu sur un autre. Au lieu que le billet à ordre est le plus souvent payable dans le lieu même où il a été souscrit; de sorte qu'il n'y a pas, comme pour la lettre de change, remise d'argent de place en place : caractere de différence qui, cependant, s'efface en quelque sorte dans certaines circonstances, c'est-à-dire, lorsque le billet à ordre est fait payable à un domicile étranger au lieu de la résidence du confectionnaire.

Au reste, le billet à ordre circule dans le commerce comme la lettre de change, par le moyen de l'endossement; cet endossement en transere également la propriété, sans aucune formalité et sans signification du transport. Les signataires sont solidaires les uns des autres, comme les signataires de la lettre de change; le porteur est tenu des mêmes devoirs et obligations, et sous les mêmes peines.—
Il aura aussi le même droit, faute de paiement, de prendre de l'argent sur la place à rechange, et d'exercer, d'endosseur à endosseur, retraite sur les lieux où le billet a été négocié.

Tout cela est ainsi décidé et réglé par l'article 187, section II.

Ces dispositions ont paru la conséquence nécessaire de la nature et des fonctions de ces effets, devenus d'un si grand usage dans les opérations commerciales, et qui, concurremment avec les lettres de change, remplissent tous les canaux du commerce, comme ils satisfont à tous ses besoins, à toutes ses art.

Ensin, Messieurs, l'ordonnance, par son arti-189 de 21 du titre des Lettres et Billets, avait sixé à cinq ans la prescription en fait de lettres ou billets de change, et n'avait rien dit sur les simples billets à ordre; ce qui laissait la prescription à leur égard dans les termes du droit commun, sixée à trente ans.

On a pensé que la rapidité de la marche des affaires commerciales, considération qui avait sans doute porté le législateur de 1673 à restreindre à cinq ans la prescription en fait de lettres de change, justifiait la convenance et l'utilité de la même disposition à l'égard du billet à ordre.

C'est une juste conséquence de la similitude de fonctions et de services de ces deux especes d'effets de commerce.

Tels sont, Messieurs, les motifs du projet de loi que nous vous présentons; nous espérons qu'ils vous paraîtront suffisants pour lui concilier vos suffrages et votre assentiment.

### Nº 4.

RAPPORT fait au corps législatif, par le tribun Duveyrier, l'un des orateurs chargés de présenter le vœu du tribunat sur la loi contenant le titre VIII du livre 1er du Code de Commerce.

Séance du 11 septembre 1807.

### Messieurs,

Ma mission est d'exposer au Corps législatif les motifs qui ont déterminé l'opinion des deux sections du Tribunat réunies de législation et de l'intérieur, sur le projet de loi intitulé: Code de Commerce. (Livre I<sup>er</sup>, titre VIII.)

Cette partie du Code commercial contient toutes les dispositions relatives à la Lettre de change et au

Billet à ordre.

La lettre de change, fille et mere du commerce. Sans le commerce, la lettre de change n'existerait pas.

Sans la lettre de change, le commerce n'aurait pas, dans les temps modernes, surpassé les progrès ad-

mirés dans les anciens temps.

De quelles merveilles nous étonneraient aujourd'hui ces antiques fondateurs du commerce, les Egyptiens, les Phéniciens, les Arabes, les Carthaginois, les Grecs, les Marseillais, si Tyr avait tiré des lettres de change sur Memphis, Alexandrie sur Carthage, Athenes sur Marseille.

Alors on marchait au commerce comme aux conquêtes. Toutes les expéditions spéculatives étaient

entreprises héroïques de patience, de courage, même de témérité, dont la toison d'or fut l'allé-

prie, l'exemple ou le précepte.

Le transport des marchandises, au temps des prepiers échanges, et lorsque les métaux furent le signe
représentatif, l'universelle compensation des achats
et des ventes réciproques, le transport des marchandises et de l'argent, comprimait les spéculations,
retardait les entreprises, renversait les espérances.

L'ignorance ou l'impuissance des moyens de transport, l'inculture des terres, l'incivilisation des hommes, livraient les fardeaux précieux au pillage certain des barbares, souverains vagabonds des immenses déserts qui séparaient les habitations isolées.

L'audace et le génie du commerce avaient créé la navigation : la navigation marchait à travers les Siciles lentement et sans progrès sensibles, lorsqu'enfin la boussole fut trouvée, le cap des Tempêtes doublé, le Nouveau-Monde découvert.

Alors des mers sans bornes demanderent à l'industrie exaltée des navires plus vastes et plus solides; et le transport des marchandises devint moins coûteux, plus facile et plus sûr.

La lettre de change a surmonté de plus puissants obstacles, en affranchissant et sur terre et sur mer les transports d'argent de tout danger et de tout retard.

On a disputé sur l'invention de la lettre de change, comme sur celle de l'imprimerie et de la poudre à canon.

L'histoire des Juiss chassés de France sous Dagobert, résugiés en Lombardie, et de là envoyant à leurs amis des lettres en style concis pour retirer l'argent qu'ils avaient laissé en France, ne peut satisfaire.

S'il eût suffi à ces amis, pour faire passer l'argent en Lombardie, d'y envoyer d'autres lettres en style concis, nous pourrions trouver là l'image de la lettre de change.

on ne Mais comment ne pas voir que la lettre de change rendu n'a pu naître que des progrès heureux du commerce de la lui-même: des relations établies, des intérêts balancés, des valeurs réciproquement acquises ou déposées, et entre les lieux éloignés, déja mutuellement créanciers et débiteurs. effets 9

Certes, l'usage des lettres de change n'était pas maltre, connu dans les siecles de barbarie qui opprimerent du l'Europe, après le beau siecle de Charlemagne, lors. que quelques malheureux sans domicile, livrant tous les jours leur vie à l'appât d'un misérable trafic insi, c étaient protégés, trahis, rançonnés, pillés par les maîtres des châteaux forts, usurpateurs de tout le l'injo: territoire qu'ils pouvaient atteindre, dominateurs de tire l ponts, des passages et des grands chemins.

Qu'importe, au surplus, l'époque et l'origine de est t sociétés, au Legislateur chargé de rédiger le Codent, la social d'un peuple parvenu au dernier degré de civi Elle ét h protê

lisation et de splendeur.

Nous savons certainement que la loi la plus an uses p cienne où il soit véritablement question des lettres par de change, est l'ordonnance de Louis XI, de 1462 aiemer qui permet à toute personne de quelque état et con fave dition qu'elle soit, de donner, prendre et remettre Elle leur argent par lettre de change pour fait de mar-ervé, chandises, en quelque pays que ce soit, excepté lent, ontre nation d'Angleterre.

Cette exception, dans le quinzieme siecle, est rells de

marquable.

On voit par cette ordonnance que l'usage des lettouver tres de change, et même, en cas de non paiement provi l'usage des protestations ou protêts, étaient déja ins. troduits dans les foires de Pezenas, de Montignac Elle és de Geneve, de Bourges, et autres foires fréquentéenent , à déi du royaume.

Depuis, et jusqu'à l'ordonnance de 1673, l'expérser Depuis, et jusqu'a l'ordonnance de les regles que hore crience et la nécessité établirent des regles que hore, et

bonne soi du commerce recut et consacra.

On ne peut trop admirer, pour le temps où elle a té rendue, la sagesse, la prévoyance et la précision de cette loi de 1673.

Dans le chapitre destiné aux lettres de change, et composé seulement de trente-trois articles, nous trouvons sur la nature de la lettre de change, sur les effets qu'elle produit, sur les obligations qu'elle fait naître, toutes les dispositions générales, encore aujourd'hui exécutées, et presque entièrement adoptées, mais aussi très - utilement développées par le projet de loi qui vous est présenté.

18

In an s

Par s

ionte

us de

e der

Codi

civi

an.

ltre

62

con-

ettri

nal'-

te la

2C 1

res

Ainsi, cette ordonnance de 1673 établit la forme d'une lettre de change, telle qu'elle existe encore, par l'injonction seule d'y énoncer le nom de celui qui tire la lettre, le nom de celui au profit duquel elle est tirée, la somme à payer, l'époque du paiement, la valeur qui en a été donnée.

Elle établit la forme de l'acceptation, la nécessité du protêt en cas de non paiement, les formalités requises pour le rendre valable, la possibilité du paiement par un tiers, ce que nous allons appeler le paiement par intervention, et la subrogation légale en faveur de l'intervenant qui paie.

Elle établit le terme des usances tel qu'il est conservé, les droits du porteur, en cas de non paiement, droits de même nature et de même étendue contre le tireur, l'accepteur et l'endosseur; les délais de poursuite, la déchéance du porteur, sauf l'obligation imposée au tireur et aux endosseurs de prouver que la provision était faite, et sauf le cas où la provision serait faite après l'expiration des délais.

Elle établit les formalités à remplir pour exiger le paiement d'une lettre de change adhirée, le terme où, à défaut de poursuites, la prescription vient décharger ceux qui ont tiré ou endossé des lettres de change, et ceux qui les ont cautionnées.

Elle établit les formes, les conditions, les effets

de l'endossement, et la défense de les antidater, sous

'' peine de faux.

Elle établit, dans les sept derniers articles, les formes, les conditions et les effets du billet de change, ou promesse de lettre de change, forme particulière d'engagement commercial que n'admet pas la loi nouvelle, et enfin les obligations et les effets de l'aval, forme particulière, que la nouvelle loi conserve, de cautionner le paiement d'une lettre de change, ou de l'accepter par intervention.

Je le répete avec plaisir : ces regles générales, variables pendant le quinzieme et le seizieme siecles, éparses dans quelques réglements isolés, et dans les exemples et les documents d'un commerce naissant, faible et incertain, ont été, au milieu du dix-septieme siecle, rassemblées avec soin, rédigées avec clarté et précision, et consacrées par l'ordonnance de 1673.

Et depuis, l'expérience en a tellement démontré l'utilité et la sagesse, que cent trente ans après, et sauf un petit nombre, le projet proposé leur donne la plus honorable confirmation.

D'après cela, on pourrait douter de la nécessité

d'une loi nouvelle.

Trois causes importantes la rendaient indispensable.

La nécessité d'abroger deux dispositions que l'expérience avait démontrées, l'une injuste, et l'autre nuisible à la rapidité des opérations commerciales.

La nécessité de ranger en ordre des regles qui s'enchaînent et se produisent mutuellement, dont l'une doit être l'émanation et la conséquence de l'autre, et que l'ordonnance de 1673, claire sans doute, et souvent trop précise, avait laissées dans une entière confusion.

La nécessité enfin de donner à ces regles tous les développements omis par l'ordonnance de 1673, et exigés pour rendre l'exécution de la loi plus assu-

rée et plus facile, et pour mettre un terme aux difficultés et aux incertitudes que renouvelait tous les ART. jours la diversité des usages, des lieux, des opi-

nions et des jugements.

Les dispositions abrogées sont celles qui soumettaient les endosseurs, pour profiter de la déchéance prononcée contre le porteur qui n'avait pas fait protester dans les délais, à l'obligation de prouver, comme le tireur, que la provision avait été faite; et celle qui, concurremment avec une déclaration du roi subséquente, avait prorogé de dix jours appelés jours de grace, l'échéance de toutes les lettres de change dont l'échéance fixe n'était pas une stipulation littérale.

A cet égard, l'orateur du Conseil d'Etat, si éclairé sur la matière, et par ses études, et par son expérience, vous a exposé, Messieurs, les motifs de ces changements avec tant de logique et de lucidité, que mes efforts ici ne seraient qu'une répétition impuissante, pénible pour moi, autant qu'inutile pour vous.

Je ferai seulement remarquer une omission assez importante du projet de loi, et qui, par ses conséquences raisonnables, équivaut à une abrogation

formelle.

Il s'agit des billets de change.

L'ordonnance de 1673 consacrait six articles à tracer les regles des billets de change, ainsi nommés, parce qu'ils étaient faits pour lettres de change fournies ou à fournir.

Ces billets, assimilés en quelque sorte aux lettres de change elles-mêmes, étaient négociables pas l'ordre et l'endossement, et soumis, en cas de non paiement, aux formalités du protêt, et aux effets de la garantie.

On ne sera point surpris que, malgré l'unanimité des commentateurs à vanter leur utilité dans les circulations commerciales, l'usage en ait décidé autrement.

Ces billets ont été insensiblement négligés, et sont aujourd'hui presque partout étrangers aux opérations commerciales, précisément parce qu'ils n'appor-

tent au commerce, ni force ni mouvement.

Le projet de loi n'en fait aucune mention, et son silence, qui n'indique point la volonté de les exclure et de les proscrire, n'aura d'autre effet que de ranger ces sortes de billets dans la classe des promesses et billets ordinaires, dont la force et les effets sont déterminés par la forme dans laquelle ils sont rédigés.

L'ordre et la méthode sont, dans tous les ouvrages de l'esprit bumain, soumis aux regles séveres de la nalysé, le signe de la perfection, et le gage du

succes.

Ici l'ordre ne laissera rien à desirer.

Ici la lettre de change marchera dans la loi, comme elle marche dans le commerce.

Les regles qui doivent la diriger la suivront pas à pas depuis le premier jusqu'au dernier moment de son existence.

A côté des formes qui constatent sa naissance, se

trouve la provision qui seule la rend légitime.

Tout homme qui tire une lettre de change et qui en reçoit la valeur, dispose du bien d'autrui s'il n'a pas remis, ou s'il n'est pas en état de remettre à l'instant la même valeur à celui sur qui il en assigne le remboursement.

La lettre de change marche; elle est entre les mains du porteur qui en a fourni le prix; toute sa force pendant sa courte durée dépend de l'acceptation, c'est-à-dire, de l'engagement de la payer que doit prendre celui sur qui elle est tirée.

Ici la loi trace les regles de l'acceptation, et du protêt, si l'acceptation n'est pas donnée, c'est-à-

dire, des formalités nécessaires pour constater que la lettre de change a été présentée, et que l'acceptation a été refusée.

A défaut d'acceptation, la lettre de change meurt, et elle est rapportée sans mouvement et sans vie à celui qui lui donna la naissance; au tireur qui doit la rembourser sur le champ.

Elle peut cependant ressusciter, si un tiers débi- 126 teur, ou ami du tireur, se présente pour l'accepter

à la place de celui sur qui elle était tirée.

Et là se placent naturellement les regles de l'acceptation par intervention, absolument omises dans l'ordonnance de 1673.

La lettre de change acceptée, libre dans le mouve- 136 ment qu'elle peut recevoir et donner, circule, vole de main en main par la voie de l'endossement qui se multiplie à l'infini.

Chaque endossement ajoute à sa force en ajoutant à sa solidité, puisque chaque endosseur contracte, solidairement avec l'accepteur et le tireur, l'obligation de la payer.

Elle peut acquérir une force nouvelle par la for-14-0 malité de l'aval qui n'est autre chose qu'une caution, une garantie donnée de payer la lettre de change, par une tierce personne qui n'est ni tireur, ni accepteur, ni endosseur.

Ainsi guidée par les regles qui dirigent sa marche et éclairent ses progrès, la lettre de change arrive à son but, à son échéance.

Ce but ne peut être outrepassé: les jours de grace 135 sont abolis, et le jour de l'échéance, de quelque maniere qu'elle soit déterminée dans la lettre de change, est le jour irrévocable du paiement à faire, soit par l'accepteur, soit par tout autre qui interviendrait pour l'honneur de la signature du tireur.

Et là viennent encore se placer naturellement les 158

regles du paiement par intervention.

Si la lettre de change est payée, elle n'existe plus.

Si elle n'est pas payée, il faut la faire protester et ART. poursuivre tous ceux qui sont garants solidaires de 173 sa valeur.

En conséquence, le projet de loi se complette ainsi qu'il se termine, par les formalités à remplir pour la validité du protêt, pour la validité des poursuites contre tous les débiteurs solidaires, pour la validité des garanties que chaque endosseur peut exiger, et contre le tireur, et contre tous les endosseurs précédents.

Cet enchaînement régulier de préceptes successifs, et dérivant les uns des autres; cette méthode, cet ordre partout si nécessaire, était ici d'autant plus desirable, que, comme je l'ai remarqué, Messieurs, le principal mérite du projet de loi est d'avoir dans tous les incidents commerciaux que peut produire une lettre de change, posé et développé, dans le plus grand détail, des regles précises, là où l'ordonnance de 1673 n'avait laissé qu'obscurités et incertitudes, mille fois compliquées encore depuis plus d'un siecle, par la diversité des usages locaux et des décisions judiciaires.

Vous sentez, Messieurs, que je n'irai pas appesantir ce rapport de la nomenclature inutile de ces regles de détails assez justifiées par l'équité qui les dicte, et la sûreté commerciale qui les a commandées.

Par exemple, toutes les regles relatives à la certitude et à la validité du paiement d'une lettre de change se bornaient, dans l'ordonnance de 1673, à celle exprimée en son article 19 qui dit: « qu'une « lettre de change adhirée, payable au porteur ou à « ordre, ne sera payée que par ordonnance du juge, « et en donnant caution. »

On doutait cependant si la somme exprimée dans la lettre de change pouvait être payée en toute valeur équivalente.

Il fallait préciser la regle que toute lettre de

change doit être payée en la monnaie qu'elle ex-

prime.

Ainsi, une lettre de change tirée sur Paris, en piastres, et acceptée en piastres, serait rigoureusement payable en piastres, car telle est alors la convention de toutes les parties.

En disant que celui qui paie une lettre de change 144 à son échéance, est présumé valablement libéré, il 146 fallait dire aussi, qu'il ne pouvait la payer avant l'échéance, sans être responsable du paiement, et par suite naturelle, que le porteur ne pouvait être forcé d'en recevoir le paiement avant l'échéance.

Il fallait prévoir et établir la validité du paiement 147 fait sur une seconde, troisieme ou quatrieme, qui 148 annulle l'effet de toutes les autres; et au contraire l'invalidité du paiement fait, sans retirer la lettre

sur laquelle se trouve l'acceptation.

Il fallait exprimer les cas rares où l'opposition pou149
vait être admise au paiement d'une lettre de change, 150
et régler les formalités nécessaires pour assurer et
valider le paicment de toute lettre de change adhirée ou perdue.

Il fallait dire, à l'égard du porteur, du tireur et 156 des endosseurs, les conséquences d'un paiement fait

à compte d'une lettre de change.

Et enfin, le silence de l'ordonnance de 1673, et 155 l'usage des jours de grace, semblaient laisser aux juges la faculté d'accorder des délais pour le paiement des lettres de change.

Il fallait bien supprimer textuellement cette faculté, si l'on ne voulait pas laisser imparfait le système de célérité et de garantie dans les opérations commerciales; si l'on voulait que l'abolition des jours de grace ne fût pas arbitraire.

Il en est de même pour tous les paragraphes de cette section premiere du titre VIII, entièrement destinée aux lettres de change.

La lecture suffit pour convainere du soin que la

sagesse elle-même a pris d'en dicter, classer, rédiger toutes les dispositions.

La section seconde, composée de deux articles seulement, enseigne la forme valable d'un billet à ordre, et applique à ce papier commercial toutes les regles des lettres de change qui peuvent lui être applicables.

En effet, si l'on excepte la remise de place en place, et l'acceptation dont le billet à ordre n'est pas susceptible, puisqu'il doit être payé dans le même lieu, et par celui même qui l'a souscrit; ce billet à ordre est pour tout le reste assimilé à la lettre de change.

Ainsi, les dispositions sur l'échéance, l'endossement, la solidarité, l'aval, le paiement, le paiement par intervention, le protêt, les droits et devoirs du porteur, le rechange et les intérêts, sont communes aux lettres de change et aux billets à ordre.

Enfin, la section troisieme et derniere, composée d'un seul article seulement, établit la prescription de cinq ans, pour tous paiements de lettres de change à défaut de poursuite pendant ces cinq années, et en faveur de tous les débiteurs solidaires sans exception, à la charge par eux seulement d'affirmer qu'ils ne sont plus redevables, et par leurs veuves, héritiers ou ayant cause, qu'ils estiment de bonne foi qu'il n'est plus rien dû.

C'est la sagesse, c'est la doctrine de l'ordonnance de 1673, et exprimée absolument dans les mêmes termes.

Le projet sur lequel vous allez délibérer, Messieurs, n'est point un résultat de ces profondes méditations qui combinent ensemble les maximes de la morale, les préceptes de la religion, les regles de la politique, pour en former les lois fondamentales d'un grand peuple.

C'est un réglement soigneusement dressé pour une

portion de la société, dont les travaux sont éminemment utiles à la société entiere; c'est un Code séparé du Code général, mais que tous les souvenirs de l'expérience, et tous les calculs de la prévoyance, rendent recommandable à toutes les classes, et digne de votre approbation.

Ainsi s'avance ce temple de la loi, dont le Code Napoléon sera le sanctuaire, et que le héros vainqueur, pacificateur, législateur, préfere aux trophées de toutes les victoires qui le rendent immor-

tel.

Heureux ceux qui, sous l'influence céleste du plus grand génie, sont appelés à terminer ce monument majestueux, élevé à sa gloire, au bonheur et à l'admiration de la postérité!

Les deux sections réunies du Tribunat votent l'a-

doption du projet de loi.

#### Nº 5.

EXPOSÉ des motifs de la loi contenant les titres I<sup>er</sup> à VIII, inclusivement, du livre II du Code de Commerce, par le conseiller d'état Begouen.

Séance du 8 septembre 1807.

## MESSIEURS,

SA MAJESTÉ L'EMPEREUR et Roi a ordonné que le deuxieme livre du Code de Commerce vous soit présenté.

Ce livre comprend toutes les transactions maritimes; et il remplace, sous ce rapport, l'ordonnance de 1681.

Vous annoncer, Messieurs, que nous avons détaché de cette belle ordonnance tout ce qui appartient à l'administration, à la police, au droit public, et qui n'a pas été jugé devoir faire partie du Code du commerce maritime; que nous avons, du reste, conservé tous les principes qu'elle a consacrés, en quelque sorte, en ce qui touche les contrats maritimes; que nous ne nous sommes permis qu'un petit nombre de changements, qui nous paraissent justifiés par ceux mêmes qu'ont éprouvés le commerce et la navigation dans le laps d'un siecle, ou par la justice la plus évidente: c'est vous dire, ce me semble, que l'amour de l'ordre, le respect dû à la sagesse de nos ancêtres, et une juste circonspection ont dirigé nos travaux; et que, si c'est avec confiance que nous venons soummettre ce projet de loi à votre examen, cette confiance nous est inspirée par notre admiration même pour l'ordonnance sur laquelle nous nous appuyons.

Héritiers, si nous pouvons nous exprimer ainsi, d'un tel dépôt de lumieres et de connaissances, nous avons cru qu'en distribuer les dispositions avec méthode dans un plan facile et suivi; les dégager de toute espece d'incertitude et de nuage; les mettre encore plus, s'il est possible, à la portée de tout homme de bonne foi et d'un sens droit, c'était rendre un service signalé à la navigation et au commerce, donner à la législation qui en régit les intérêts, une nouvelle garantie par sa simplicité même, et remplir les vues aussi étendues que profondes de l'Empereur.

Combien de siecles se sont écoulés avant d'avoir amassé d'aussi riches matériaux, avant d'être parvenus à de si heureux résultats! et quel imposant spectacle offre la marche progressive de la législation maritime!

Le courage, le besoin, la pauvreté et même l'amour du pillage ont enfanté la navigation chez les anciens; mais cette source s'est épurée: des communications utiles et un commerce régulier, fondé sur

la foi réciproque, ont succédé au brigandage.

Les Phéniciens paraissent des premiers sur cette grande scene, se distinguent entre toutes les nations par la hardiesse de leurs courses sur mer, par l'étendue de leurs entreprises, par la grandeur et la puissance des colonies qu'ils ont fondées.

Les vaisseaux de Tyr ont couvert la Méditerranée dans des temps où l'Océan n'existait pas encore pour le commerce; ses lois maritimes ont passé à Rhodes,

à Carthage.

Sous le nom de lois rhodiennes, elles furent adoptées par les Romains, qui en admirerent la sagesse.

Elles régirent, à cette époque, le monde commerçant; mais la destruction de l'empire romain, par l'invasion des Barbares, les fit, pour ainsi dire, disparaître: elle tomberent dans le plus profond oubli.

Ce n'est que vers le douzieme siecle qu'a reparu

en Europe l'aurore d'une législation maritime.

C'est alors qu'a paru le consulat de la mer, que les nations commerçantes s'empresserent d'adopter.

A une époque plus rapprochée, Wisbuy, Bruxelles, Lubeck, Amsterdam, Anvers, se glorissent de leurs réglements maritimes. La Guyenne revendique les jugements d'Oleron; et Rouen, cette industrieuse capitale de la fertile Neustrie, cite avec orgueil le Guidon de la mer.

C'est à ces sources riches et fécondes, que les rédacteurs de l'ordonnance de 1681 ont puisé les principes d'équité et de sagesse qui caractérisent leurs ouvrages; et c'est sans doute un grand malheur que les procès-verbaux de cette belle loi n'aient point été conservés, nous y aurions puisé des renseignements lumineux.

Ils auraient ajouté aux secours que nous avons trouvés, et dans les observations des habiles juris-consultes qui ont commenté l'ordonnance, et dans le travail précieux des premiers commissaires chargés

53 (N° 5.) LIVRE II, TITRES I A VIII.

par le Gouvernement, il y a peu d'années, de préparer le Code de Commerce, qui s'en sont si dignement acquittés.

Quoiqu'il en soit, c'est déja justifier en grande partie le projet qui vous est présenté, que de dire que nous avons suivi presque toujours l'ordonnance de 1681.

Les huit premiers titres de ce projet, que nous vous apportons ici, vous fourniront la preuve de cette vérité.

Les articles nouveaux qui reglent les droits, les devoirs des propriétaires des navires, les priviléges des créanciers, les obligations et les fonctions du capitaine, le sort des équipages, sont, à très-peu d'exceptions près, en harmonie avec les anciennes dispositions.

Cependant, quelques additions et même quelques

changements nous ont paru nécessaires.

£93

Par exemple, nous avons cru qu'il était utile d'établir plus completement l'ordre des priviléges, et il a été jugé indispensable de prendre des précautions, que le législateur de 1681 avait négligées, pour constater l'existence et la légitimité des créances privilégiées; ce qui était d'autant plus essentiel, que ces créances peuvent quelquefois absorber la gage commun des créanciers ordinaires : tel est l'objet des neuf paragraphes de l'article 4 (193).

L'ordonnance avait voulu que les intéressés au navire dont on saisirait une portion au moment où il serait prêt à mettre à la voile, ne pussent le faire naviguer qu'en donnant caution jusqu'à concurrence de l'estimation de la portion saisie. On les autorisait, à la vérité, à faire assurer cette portion, et à emprunter à la grosse pour payer le coût de l'assurance; mais on leur assignait le remboursement de l'em-

prunt seulement, sur le prosit du retour.

Il a paru évident que la charge d'une caution, pour la valeur de la portion saisie, imposée aux copropriétaires, était aussi onéreuse que peu juste. Le créancier saisissant ne pouvait réclamer plus de droits que son débiteur : celui-ci ne pouvait avoir avec ses copropriétaires que des comptes à régler; jamais il n'aurait pu leur demander caution de sa portion; jamais il n'aurait pu soustraire, tant que l'association durait, cette portion aux chances de la navigation, que par le moyen d'une assurance qui aurait été entièrement étrangere à ces associés.

Comment donc le créancier qui le remplace pouvait-il être admis à rejeter sur ces copropriétaires ces mêmes chances sous la simple autorisation de se faire

assurer pour leur compte.

Car il est constant que, suivant le texte et le sens de l'ordonnance, cette assurance devait se faire pour le compte des copropriétaires, puisqu'ils étaient obligés de donner caution, jusqu'à concurrence de la portion saisie.

Il était évident encore que le remboursement du coût d'assurance délégué en faveur des copropriétaires, sur le profit de retour, pouvait être assez souvent illusoire, par la raison qu'il n'est pas rare qu'il

n'y ait ni retour ni profit.

La justice paraissait donc demander que les copropriétaires eussent pu faire naviguer le navire dont une portion serait saisie au moment où il serait prêt à faire voile, à la charge de rendre compte de cette même portion au créancier saisissant, et de donner caution à cet effet.

Mais en traitant ce sujet, nous sommes arrivés à 215

des résultats d'une plus grande importance.

Nous avons dû examiner s'il est dans l'intérêt général de la navigation et de la chose publique, de permettre la saisie d'un navire au moment où il est prêt à faire voile; si l'intérêt d'un seul, de celui qui a négligé jusqu'alors de mettre en avant ses prétentions ou ses droits, peut entraver les spéculations des chargeurs, compromettre leur fortune, frustrer les espérances de ses copropriétaires, faire man-

ART. quer peut - être l'entreprise la mieux calculée; et nous sommes parvenus à une solution négative : nous avons cru qu'un navire prêt à faire voile ne devait pas être saisissable : la législation de quelques nations commerçantes venait encore à l'appui de cette opinion et de la disposition établie en conséquence par l'article 26 (215).

L'activité de la navigation, l'intérêt des tiers, la faveur du commerce nous ont paru justifier le sacrifice temporaire et léger du droit quelquesois équi-

voque d'un créancier négligent.

Une seule exception a paru juste, et elle est prononcée. Cette exception porte sur les dettes contractées pour le voyage. On peut supposer que, sans ces dettes, le bâtiment n'aurait pas été mis en état de faire voile. Il faut donc les payer. Et, dans ce cas même, une caution peut encore, dans la disposition du projet, concilier tous les intérêts.

Les devoirs du capitaine et ses fonctions ont dû aussi attirer toute l'attention et la vigilance de la loi : combien ne sont-elles pas importantes ces fonc-

tions, et ces devoirs sacrés!

Le capitaine est le mandataire des propriétaires du navire : il répond, sauf les événements de force majeure, aux chargeurs, de leurs marchandises; il répond à l'Etat, de son équipage; en mer, en voyage, il est presque exclusivement chargé de tous ces intérêts : ses fonctions s'ennoblissent sous tous ces rapports, et sa responsabilité n'en est que plus grande. C'est à ce titre, Messieurs, qu'il a été reconnu qu'il devait répondre des fautes, même légeres, dans l'exercice de ses fonctions. Et telle est en effet la disposition de l'article 32 (221), qui rentre d'ailleurs, même avec quelque modification favorable, dans la théorie générale qui regle les obligations de tout mandataire salarié.

En arrivant aux matelots, vous remarquerez sûrement, Messieurs, avec intérêt, que par l'art. 63 (252), leur sort est amélioré dans le cas où, étant loués au mois pour un voyage déterminé, le voyage déja commencé est rompu par le fait des propriétaires ou

du capitaine.

L'article 3 du titre de l'engagement de l'ordonnance, contenait, à cet égard, des dispositions discordantes, et telles que le matelot loué au mois pouvait se trouver exposé à recevoir de moindres loyers si la rupture arrivait après le voyage commencé, que dans le cas où elle aurait eu lieu avant

le voyage.

Le quatrieme paragraphe de l'article 63 du projet, 252 fait disparaître cette contradiction et redresse le tort qui était fait aux matelots; il leur est alloué la moitié de leurs gages pour le reste de la durée présumée du voyage, et des moyens de retour chez eux. Cette disposition paraît concilier ce que prescrivent en leur faveur l'humanité et la justice, avec les justes ménagements dus aux intérêts des propriétaires de navires, qui ne peuvent en pareil cas se séparer de l'intérêt même de la navigation.

L'addition portée à l'article 109 (298) du projet est

susceptible de quelque examen.

Cet article suppose que le capitaine ait été obligé 298 de vendre des marchandises pour subvenir aux besoins pressants du navire, et prescrit que, si le navire se perd, le capitaine tiendra compte de ces marchandises sur le pied qu'il les aura vendues, en retenant le fret porté aux connaissements.

L'ordonnance n'avait rien statué, à cet égard, dans le cas de la perte du navire. Les commentateurs professaient une doctrine contradictoire : les uns considéraient les marchandises vendues avant la perte, et pour subvenir aux besoins du navire, comme le sujet forcé d'un contrat à la grosse, et en refusaient le paiement; les autres accordaient ce paiement, en les regardant comme sauvées, puisqu'on en avait disposé avant que le navire eût éprouvé aucun évé-

ART. nement sinistre. Il a fallu se fixer sur ce point. Il a paru équitable de penser que les marchandises vendues pour subvenir aux besoins du navire, constituaient un titre de créance en faveur de leur propriétaire; que dès lors elles avaient cessé d'être en risque; que le capitaine et les propriétaires du navire, qui étaient chargés de pourvoir à ses besoins, avaient contracté une dette individuelle en appliquant ces marchandises à l'accomplissement de leur devoir personnel; qu'en pareille circonstance, un contrat à la grosse ne saurait, par sa spécialité, être présumé ni supposé; qu'il serait étrange de vouloir considérer comme perdues les marchandises vendues avant la perte du navire, tandis qu'elles auraient pu être sauvées dans la circonstance même du naufrage; qu'enfin, le propriétaire de ces marchandises vendues, si elles ne lui étaient pas payées par le capitaine, se trouverait dépouillé sans pouvoir exercer aucun recours contre ses assureurs, qui ne seraient pas tenus au remboursement, puisqu'il n'y aurait pas eu d'objet de risques à bord lors du naufrage.

Ces réflexions ont conduit à la disposition exprimée au second paragraphe de l'article 109 (298).

306

307

308

En substituant dans les articles 117, 118 et 119, un dépôt en mains tierces, et le privilége du capitaine pour son fret sur les marchandises déposées, à la faculté d'arrêter et de saisir ces mêmes marchandises, que lui donnait l'ordonnance, nous avons adopté une mesure qui paraît mieux assortie aux formes conciliatrices du commerce.

Cette mesure conserve les intérêts du capitaine qui a le droit d'être payé de son fret, avant de livrer irrévocablement son gage, en même temps qu'elle pourvoit aussi à la sûreté du consignataire, qui, avant de payer le fret, a le droit à son tour de reconnaître l'état des marchandises qui doivent lui être délivrées.

Tels sont, Messieurs, les principaux changements

faits à l'ordonnance de 1681; dans les huit premiers

titres de la loi que nous vous présentons.

Des modifications plus légeres, des transpositions, des différences de simple rédaction, se justifient par elles-mêmes, et leur utilité, quoique tout à fait se-

condaire, n'échappera pas à votre sagesse.

En adoptant ce projet, vous seconderez, Messieurs, les vues paternelles et les intentions bienfaisantes du héros qui se plaît à entrelacer à l'olivier de la paix les lauriers qu'il a cueillis, qui ne régénere toute la législation commerciale, et ne veut la liberté des mers que pour la prospérité de ses peuples et pour celle du commerce.

### Nº 6.

RAPPORT fait au corps législatif, par le tribun Perier, l'un des orateurs chargés de présenter le vœu du tribunat, sur la loi contenant les titres le à VIII du livre II du Code de Commerce.

Séance du 15 septembre 1807.

### Messieurs,

Nous avons l'honneur de présenter au corps législatif le vœu du tribunat sur le second livre du Code de Commerce.

Ce livre forme seul le cadre du Code maritime.

Vous connaissez, Messieurs, tout ce que le monde doit à la navigation; intimement liée au commerce, tous deux auraient fait le bonheur de l'univers, si l'envie n'avait abusé de leurs moyens. Dès le principe de la navigation, il fut nécessaire de mettre un frein à la licence et à la force, dont les mers semblent destinées à être le théâtre.

Les plus anciennes lois maritimes sont attribuées aux Rhodiens; elles suffirent sans doute aux navigateurs de la Méditerranée, jusqu'au temps où Rome, dans sa grandeur, combattait les pirates, et où, dans sa caducité, elle confia à la vénération des siecles le code de ses lois: elles furent suivies d'une longue nuit de barbarie et d'ignorance; quelques lueurs d'ordre et de civilisation se manifesterent successivement dans des réglements particuliers à des provinces ou à des villes que leur position et la nécessité forçaient de s'occuper de la navigation.

Le restaurateur des lettres, François I<sup>er</sup>, ne négligea pas la législation des mers; il ordonna la revision de l'ordonnance de 1400, notre premier corps de lois maritimes.

Jusqu'alors, toutes ces lois n'avaient statué que sur la police et l'intérêt de la navigation des côtes: l'océan était resté dans le silence de sa création.

Tout à coup l'esprit humain sembla sortir de sa léthargie : trois grandes découvertes, à-peu-près contemporaines, l'invention de l'imprimerie, de la poudre et de la boussole, produisirent la plus mémorable révolution.

La providence aussi fait naître les grands hommes avec les grands événements; sa justice accorda aux rivages de la Méditerranée, berceau de la navigation, le navigateur destiné à découvrir un autre monde. Colomb parut; il donna à l'Espagne un nouvel hémisphere.

La découverte de l'Amérique étendit les bornes du monde; le commerce appela à son secours tous les genres d'arts et de sciences, pour le succès d'un ordre de navigation qui offrait à la curiosité, à la fortune, à l'ambition, à la gloire, une carriere sans terme.

re es

68

Vers le milieu du seizieme siecle, Colbert appela des commerçants instruits dans le commerce maritime; tous les rameaux de cette branche nouvelle furent consiés à des priviléges exclusifs; ils sirent les

frais de l'expérience : l'envie aussi calomnia leurs sacrifices, pour s'approprier leurs procédés.

Un code de lois maritimes fut le complément de l'impulsion donnée par Colbert aux grandes spéculations d'outre-mer.

L'ordonnance de 1681 fut l'ouvrage des connaissances pratiques, de la théorie des lois civiles, et de la combinaison des us et coutumes de la mer, dont les peuples navigateurs anciens et modernes avaient donné l'exemple. Cette ordonnance fut regardée comme un chef-d'œuvre : la France la recut avec reconnaissance, et les nations de l'Europe, en applaudissant à sa sagesse, la citerent comme le droit public des peuples navigateurs.

Vous savez, Messieurs, quelle puissance maritime et commerciale la France avait acquise depuis cette époque jusqu'à nous, malgré la perte de ses possessions au nord de l'Amérique.

La compagnie des Indes orientales avait doublé le cap de Bonne-Espérance; Pondichéry était sorti des sables du Coromandel; l'Orient, de ses marais; Marseille était l'entrepôt de l'ancien monde; Dupleix allait donner à sa patrie l'empire de l'indostan, si d'odieuses intrigues n'avaient provoqué son rappel.

Dans le même temps, les Antilles prospererent sous le régime prohibitif des lettres-patentes de 1717; leurs rapports naturels avec nos possessions du continent de l'Amérique, d'immenses capitaux, en cultivateurs et en marchandises, jetés à la culture, multiplient les produits d'une terre vierge; le goût progressif de l'Europe pour ces denrées, nos retours toujours excédant notre consommation, l'activité de la pêche et du cabotage, le succès de la guerre de 1777, la liberté de l'Amérique, tout avait concouru,

malgré les fautes des hommes, à porter le commerce et la navigation française au plus haut degré de valeur, de perfection et d'utilité.

Dès lors on reconnut que le temps et les choses avaient terni quelques dispositions de l'ordonnance de 1681. D'autres ont été effacées par la révolution.

Mais quel monarque aurait ordonné de toucher à ce monument, autre que celui qui a rétabli l'ordre social, qui a reculé les bornes de l'Empire au-delà des conquêtes de Charlemagne, qui a présidé aux discussions qui ont fondu le code de Justinien avec les coutumes modernes, qui a donné au continent une paix établie sur les bases de la générosité, et qui déclare, sur les champs de bataille, que les colonies et le commerce sont l'objet de ses travaux et de ses dangers.

Cette bienfaisante pensée a produit le Code de Commerce, dont le corps législatif a déja approuvé

le premier livre.

MM. les orateurs du Gouvernement vous ont soumis les motifs du second livre; le texte de l'ordonnance a dû changer, mais son esprit est resté le même: l'ordre des matieres est traité et suivi avec plus d'analogie; on y reconnaît, en général, cette clarté qui distingue les ouvrages des jurisconsultes formés par l'étude, et des administrateurs instruits par l'expérience.

Vous aurez observé, Messieurs, que le premier article déclare meubles les navires et autres bâtiments

de mer.

190

Cette disposition absolue anéantit d'anciennes exceptions locales; elle est, sous tous les rapports, favorable au commerce qui aime en tout la précision de l'ordre. Il applaudira aussi au classement des divers priviléges affectés sur ces especes de meubles, dont la valeur et l'importance ne permettent la transmission qu'avec des formes légales; elles sont toutes aussi fixées pour la saisie et la vente des navires:

l'intérêt du commerce, de l'Etat, des absents, a voulu que le respect pour le droit particulier cédât au bien général; la faculté de donner caution empêche la saisie d'un navire lorsque le capitaine a levé ses expéditions. (Titres I et II.)

Si les propriétaires des navires sont civilement 216 responsables des faits du capitaine, l'effet de la responsabilité cesse par l'abandon du navire et du fret; les propriétaires ont leur recours direct contre leur capitaine, suivant leurs conventions de copropriété ou de salaires; ces conventions sont réglées par le droit commun, s'il n'y a pas d'écrits contraires. (Titre III.)

La propriété mérite la sécurité de la loi; elle devait 221 tracer avec plus d'attention encore les devoirs du

capitaine. (Titre IV.)

de

Le salut, la vie de son équipage, des passagers, 242 la fortune de tous les intéressés au navire et à son chargement lui sont consiés; il est le maître absolu de sa conduite sur les mers; le salut de tous dépend de sa vigilance et de sa fermeté, de la confiance qu'il inspire, et de la rapidité de l'obéissance qu'elle commande; mais aussi il répond de ses actions, quelque simples qu'elles soient, s'il est prouvé, par les procèsverbaux qu'il doit déposer à son arrivée, qu'elles ont été des fautes, même légeres, préjudiciables à des intérêts privés ou à l'ordre général: par-tout où le capitaine est en présence des propriétaires, il ne peut rien faire sans leur aveu; loin d'eux il devient le mandataire commun des propriétaires et des chargeurs; et, dans tous les cas, il est obligé de soumettre, à son arrivée, les faits de mer à l'attention des magistrats, et à l'action des lois.

Le titre V est un amendement aux dispositions de 250 l'ancienne ordonnance; justice est rendue aux marins, soit que la rupture du voyage, par le fait des propriétaires ou capitaine, arrive avant ou après le voyage commencé. Ce titre est entré dans tous les

détails d'une généreuse sollicitude pour cette classe d'hommes qui vivent au milieu des privations et des dangers, dont le courage et la patience, l'audace et la soumission provoquent l'estime et l'attachement.

La loi veille aussi avec la plus scrupuleuse prévoyance sur les intérêts des tiers, les chargeurs ou affréteurs des bâtiments; les conventions entre eux et les propriétaires ou le capitaine, seront toujours écrites et exécutées dans toutes leurs dispositions, hors les cas de force majeure sur lesquels la loi statue pour l'intérêt commun des parties. (Tit. VI.)

La loi conserve l'ancienne forme du connaissement; ce contrat, si simple dans ses expressions, comprend des engagements communs et des intérêts opposés; il est la lettre de change des mers, rien ne peut le suppléer, ni lui être substitué. (Titre VII.)

Le fret est le prix convenu pour le transport des marchandises à un lieu donné, sauf les périls et fortune de la mer; le capitaine et l'affréteur contractent des garanties qui servent de bases aux conditions entre les assurés et les assureurs. (Tit. VIII.)

Il était nécessaire d'éclaircir ce que l'ordonnance avait laissé sous le doute.

Le fret est acquis pour les marchandises que le capitaine a été contraint de vendre dans ses relâches, pour subvenir aux victuailles, radoub ou autres nécessités pressantes du navire; mais il est obligé de tenir compte de la valeur de ces marchandises,

Si le navire se perd, sur le prix de leur vente dans

la relâche;

298

S'il arrive à sa destination, au cours de pareille

qualité de marchandise, le jour de l'arrivée.

L'art. 109 (298) a paru susceptible d'éclair cissement; la réflexion démontre que son apparente sévérité n'est qu'un avertissement aux capitaines de redoubler de soins pour mettre leurs navires en état de prendre la mer. Cette disposition littérale ne peut inquiéter la bonne foi ni la bonne conduite; elle n'est qu'un

NAVIRES, CAPITAINE, MATELOTS, etc. 69

classe pouvantail utile contre la corruption et l'immoralité.

Alter des p'ailleurs, si le texte de la loi pouvait faire naître

le le questions relatives, l'œil éclairé de la jurispru
le le conspiration, du dol, et d'une criminelle spé
culation.

Nos observations et votre assentiment seront auprès du gouvernement le gage de notre constante
union pour sa prospérité et pour le bonheur des
peuples. Ces sentiments ont été les guides des deux
sections de législation et de l'intérieur du tribunat,
en proposant au corps législatif l'adoption de la loi.
Vous reconnaîtrez de plus en plus la justice de ce
vœu par les détails lumineux que vont vous soune mettre les orateurs du tribunat sur la suite du livre
Il du Code de Commerce.

# Nº 7.

EXPOSE des Motifs de la loi contenant les titres IX et X du livre II du Code de Commerce, par le conseiller d'état Corvetto.

Séance du 8 septembre 1807.

# MESSIEURS,

les,

II-

Les contrats à la grosse aventure et les assurances forment le sujet des titres IX et X du livre qui vous est présenté.

Ces contrats se ressemblent sous bien des rapports.

Dans l'un, dit un écrivain éclairé, le donneur est chargé des risques maritimes, et dans l'autre, c'est l'assureur.

Dans l'un, le change nautique est le prix du péril,

70 (No 7.) LITRE II, TITRES IX ET X.

et dans l'autre, la prime est le prix des risques maritimes.

Le taux de cette charge ou de cette prime est plus ou moins haut, suivant la durée et la nature des risques.

Cette analogie influe sur leur essence. Ils sont régis dans leurs effets par les mêmes principes : ils ne sauraient être ni l'un ni l'autre des moyens d'acquérir : ils ont pour base un risque réel : ils n'ont pour but que de relever le preneur de la restitution de la somme empruntée et d'indemniser l'assuré d'une perte intrinseque et réelle, en cas d'accident malheureux : ils contribuent par là, quoique dans une proportion bien différente, à la prospérité du commerce maritime.

C'est en suivant ces principes que vous apprécierez, Messieurs, le projet qui concerne ces contrats. Ici encore, l'ordonnance de 1681 a éclairé nos travaux, et nous nous bornerons à vous indiquer avec soin les cas, extrêmement rares, dans lesquels il nous a paru nécessaire d'en suppléer ou d'en changer les dispositions.

Je vais parcourir rapidement une matiere dont tant d'habiles jurisconsultes, tant de commerçants instruits ont développé les principes; heureux, si en tâchant d'être court, je ne deviens pas obscur!

L'article 123 regle les formalités auxquelles les contrats à la grosse doivent être assujétis tant en France qu'à l'étranger : il était important de suppléer ici l'ordonnance

Un contrat à la grosse emportant privilége, l'existence et l'époque de ce contrat doivent être constatées d'une maniere à ne pas exposer les créanciers ordinaires à devenir les victimes d'une supposition collusoire; l'enregistrement au greffe du tribunal de commerce, en France, et l'intervention du magistrat, à l'étranger, nous ont paru remplir un objet si juste et si salutaire.

C'est encore un supplément à l'ordonnance, que article 124 (313), qui rend tout acte de prêt à la rosse négociable par la voie de l'endossement. L'usage vait prévenu la disposition de la loi; l'intérêt du commerce demandait que cet usage fût adopté; l'était le vœu des écrivains les plus éclairés.

Mais il faut, à cet effet, que le billet à la grosse soit à brdre, sans cela, l'acquéreur ne serait qu'un simple cessionnaire; il serait passible de toutes les exceptions que l'on pourrait opposer à son cédant.

Ici une question assez importante s'est élevée. L'endossement produit une action en garantie. L'endosseur, qui cautionne le billet à la grosse, répondra-t-il du profit maritime? Son obligation est indéfinie: le profit maritime ne forme que l'accessoire de la somme prêtée; la garantie doit porter sur l'une et sur l'autre.

Nous n'avons point partagé cet avis.

10-

05-

ez,

Ici

les

ru

Ce n'est pas que l'on puisse contester que l'endossement constitue un cautionnement, et qu'il donne lieu à une action en garantie; mais il s'agit de voir jusqu'à quel point cette garantie doit s'étendre : elle doit avoir pour limite la somme que l'on reçoit. Le prêteur à la grosse a endossé son billet; c'est-à-dire. il en a fait le transport pour une somme égale à celle qu'il a donnée lui-même, et qui se trouve exprimée par le texte du billet. Il est juste, il est dans l'ordre et dans la nature des choses, qu'il cautionne jusqu'à tette somme; mais pourquoi cautionnerait-il pour une somme plus forte? Quel dédommagement recevrait-il pour cette nouvelle garantie? Garant pour la somme qu'il reçoit, il le serait encore, sans motif, de 25 ou 30 pour 100 de prosit maritime, qu'il ne reçoit pas : et l'équité et la justice semblent repousser cette idée.

Mais, tout en adoptant cette opinion, nous avons pensé qu'il était convenable de laisser aux parties la liberté d'une convention contraire; car il est bien à KRT. croire que l'endosseur, en courant un risque plus étendu, ne manquerait pas de stipuler en sa faveur une indemnité proportionnée à l'extension conventionnelle de sa garantie.

L'article 3 de l'ordonnance défendait de prendre deniers à la grosse sur le corps et quille du navire, ou sur les marchandises de son chargement au delà de leur valeur, à peine d'être contraint, en cas de fraude, au montant des sommes entieres, nonobstant

la perte ou prise du vaisseau.

316

La rédaction de cet article paraissait incomplete, parce qu'il n'y avait pas de raison pour que l'on n'appliquât pas la disposition relative à la perte ou prise du vaisseau au cas de la perte ou prise des marchandises. Elle paraissait équivoque, parce qu'on ne savait, que d'après l'opinion des commentateurs, si les sommes entieres comprenaient ou ne comprenaient pas les profits maritimes. Elle n'était pas assez dans les intérêts du prêteur, parce que, en cas de fraude, on aurait pu penser qu'elle prononçait toujours la nullité du contrat.

Ces considérations nous ont amenés à une rédaction que nous avons cru plus exacte. L'article 127 du projet porte la nullité du contrat, quel que soit l'objet sur lequel le prêt est affecté; mais cette nullité ne doit être déclarée que sur la demande du prêteur.

L'expression générique des objets sur lesquels le prêt est affecté, comprend, suivant la différence des cas, la totalité, ou la partie du navire ou des marchandises. Le contrat, étant déclaré nul, n'a pu produire aucun effet, ni par conséquent, aucun profit maritime. L'option accordée au prêteur n'est qu'une suite naturelle des principes que l'on doit appliquer à cette espece, et une nouvelle garantie de ses véritables intérêts. En effet, il s'agit de fraude. Ce n'est pas celui-là même qui est en fraude qui pourrait l'alléguer, ce serait le prêteur, à la charge de la prouver. Et si le prêteur préfere de ne point intenter

et le résultat incertain, comment lui en contester la faculté? ce serait, dans la supposition contraire, le condamner, sans exception, aux chances d'un procès qui pourrait tourner à son préjudice; il se trouverait quelquefois compromis ou ruiné par la faveur apparente de la loi.

Il est bien vrai que le prêteur, ne réclamant pas la nullité d'un contrat fait en fraude, pourrait, dans le cas de l'arrivée du navire ou des marchandises, exiger la somme prêtée et le profit maritime, quoiqu'il n'eût point couru un risque proportionné; mais cette faveur lui est due d'un côté, d'après ce que nous venons de dire; et cette punition est due, de l'autre, à l'emprunteur qui est en fraude. Celui-ci gagne même à cette espece de transaction: il rachete, par ce paiement, la honte d'un procès, et le risque d'une condamnation criminelle.

Le développement que je viens de donner à l'article 127 (316) m'impose le devoir de justifier les dispositions de l'article 129 (318), qui rétablit la peine 318 de nullité, sans aucun égard à la demande du prêteur, toutes les fois que le prêt est affecté sur quelqu'un des objets prohibés par la loi.

La différence des deux cas est sensible: l'emprunteur est le seul coupable dans les cas de l'art. 127 (316). Ici le prêteur est son complice; car ils connaissaient l'un et l'autre la disposition prohibitive de la loi.

Le prêteur, à la vérité, est le seul puni dans ce cas; car il ne reçoit aucun intérêt de la somme prêtée; et l'emprunteur en a joui, en attendant : mais aussi le plus sûr moyen de prévenir les prêts prohibés, est précisément de punir les prêteurs. On ne trouvera point à emprunter toutes les fois qu'il n'y aura qu'à perdre en prêtant.

L'art. 130 généralise la désense que l'ordonnance 319 avait rendu partielle, de prêter à la grosse sur les loyers des gens de mer.

II. Motifs.

74 (Nº 7.) LIVRE II, TITRES IX ET X.

Qu'il me soit permis d'entrer ici dans quelques détails.

On conçoit, disaient les commentateurs de l'ordonnance, de quelle dangereuse influence il serait de
permettre aux matelots d'emprunter sur leurs loyers,
puisque le gain de leurs loyers les attache autant que
la crainte de la mort à la conservation du navire. Et
d'abord, n'y aurait-il pas peut-être de l'inconséquence à affaiblir ce motif, en diminuant presque
de la moitié, comme le permettait l'ordonnance,
l'intérêt du matelot à la conservation du navire?

Mais il faut consulter l'expérience; il faut remon-

ter à des principes.

Les contrats à la grosse sont sans doute nécessaires; mais, en général, ils sont onéreux. Le profit maritime que l'on y stipule est au-dessus, non seulement de tout intérêt ordinaire, mais de toute prime d'assurance; et quoique cet intérêt puisse être juste, il n'en écrase pas moins le preneur, toutes les fois que celui-ci n'a pas en vue une spéculation assez lucrative et assez grande pour lui faire espérer un bénéfice extraordinaire. Or, il faut avouer qu'un simple matelot ne se trouve gueres dans ce cas: et quand même ce cas se présenterait en effet, quelle somme le matelot pourrait-il tirer d'un emprunt à la grosse, qui n'aurait pour base que quelque chose de moins que la moitié de ses minces loyers? Il essuyerait tous les inconvénients d'un prêt onéreux, sans pouvoir jamais espérer d'en atteindre les avantages.

Mais il y a plus: l'article 4 de l'ordonnance défend les emprunts à la grosse, sur le frêt à faire; et, en consultant l'esprit général de ce bel ouvrage, nous voyons que ses rédacteurs ont exigé partout un risque réellement existant, pour base d'un contrat à la grosse ou d'une assurance. De là, la réduction des contrats, où même leur annullation en cas de fraude, toutes les fois que le risque est évalué au-dessus de sa

réalité. De là, la défense de prêter sur des profits espérés. De là, l'obligation imposée à l'emprunteur et à l'assuré de prouver l'existence d'un risque proportionné à l'emprunt ou à l'assurance. Il s'ensuit que tout prêt ou toute assurance qui n'auraient point pour objet un risque véritable, ne seraient dans le fond qu'une gageure. L'assureur et le prêteur pariraient que le bâtiment arriverait à bon port : l'assuré et le preneur pariraient le contraire. Par ce système, tout se trouverait renversé. Au lieu d'intéresser tout le monde à la navigation heureuse d'un navire, on établirait des intérêts contradictoires. L'assuré aurait tout à gagner à la perte du navire : en payant une faible prime, il exigerait le montant de l'assurance: le preneur à la grosse n'aurait, en cas de perte, pas même de prime à payer. Il est facile de sentir les inconvénients d'un pareil système; et, si l'on citait en sa faveur quelques exemples, nous n'hésiterions pas à répondre que ce ne sera certainement pas en France, et dans une matiere de tant d'importance, que la législation naturalisera la fureur du jeu et l'immoralité des paris.

Il n'y a qu'à faire l'application de ces principes à l'objet qui nous occupe. Le loyer du matelot dépend de l'arrivée du navire, de la durée du service: il n'est par conséquent qu'espéré; il n'existe pas; il n'a pas existé; il ne constitue pas un véritable risque au moment du contrat; il est même impossible de prévoir jusqu'à quel point il existera dans la suite.

Nulle différence dans ce cas entre le fret à faire par le navire, et le loyer à gagner par le matelot, et, si l'ordonnance prescrivait elle-même que le frét à faire ne pourrait fournir le sujet d'un emprunt à la grosse, comment se refuser à la déduction exacte d'un principe reconnu, quand il s'agit de l'appliquer à bien plus forte raison, aux loyers des gens, dont l'intérêt ne saurait être trop lié à la conservation du navire.

Une observation importante se présente encore sur l'article 142 du projet, et le dernier du titre qui concerne les contrats à la grosse.

S'il y a contrat à la grosse et assurance sur le même navire ou sur le même chargement, l'article 142(331) établit une concurrence entre le donneur à la grosse et l'assureur sur le produit des effets sauvés du naufrage : il accorde même quelque avantage à ce dernier; pendant que l'ordonnance accordait au con-

traire un privilége au donneur à la grosse.

Il est à observer que le contrat à la grosse était, à l'époque de l'ordonnance, bien plus répandu et plus utile qu'il ne l'est de nos jours. Le système des assurances s'étant amélioré depuis cette époque, les rapports ont entièrement changé. Il serait actuellement impossible qu'un grand commerce subsistât sans assurances, et il serait impossible qu'il subsistât long-temps avec les contrats à la grosse. La raison de la préférence accordée à cette dernière espece de contrat, a donc cessé, et il a fallu rentrer, par une route presque opposée, dans ce même système d'équité que l'ordonnance avait établi sous des rapports différents.

Nous arrivons, Messieurs, au contrat d'assurance, et je touche presque à la fin des observations que je devais vous soumettre.

Il est agréable de reposer un instant l'attention fatiguée sur ce beau contrat, noble produit du génie,

et premier garant du commerce maritime.

Les chances de la navigation entravaient ce commerce. Le système des assurances a paru; il a consulté les saisons; il a porté ses regards sur la mer; il a interrogé ce terrible élément; il en a jugé l'inconstance; il en a pressenti les orages; il a épié la politique; il a reconnu les ports et les côtes des deux mondes; il a tout soumis à des calculs savants, à des théories approximatives; et il a dit au commerçant habile, au navigateur intrépide: Certes, il y a des

St

lo<sub>1</sub>

désastres sur lesquels l'humanité ne peut que gémir; mais quant à votre fortune, allez, franchissez les mers, déployez votre activité et votre industrie: je me charge de vos risques. Alors, Messieurs, s'il est permis de le dire, les quatre parties du monde se sont rapprochées.

Tel est le contrat d'assurance. En traçant les dispositions qui le concernent, avec combien de plaisir nous nous sommes renfermés dans le beau système de l'ordonnance! Elle forme presque, sous ce rapport,

le droit commun des nations.

Peu de modifications nous ont paru nécessaires; je

n'en indiquerai que les plus importantes.

Nous avons exigé, dans l'article 143, l'indication 332 du jour où le contrat d'assurance est souscrit: nous avons même voulu qu'il y fût énoncé si la souscription a lieu avant ou après midi: ces dispositions sont nouvelles, elles n'en sont pas moins nécessaires.

Il est généralement senti combien il est utile de dater le contrat. Les assurances, qui, en couvrant tout le risque, se trouvent antérieures à d'autres qu'on aurait faites sur le même risque dans la suite, annullent ces dernieres. L'époque du contrat, le point fixe, l'heure même de cette époque, seraient d'ailleurs nécessaires à établir pour régler les cas où il pourrait y avoir présomption de la nouvelle de l'arrivée ou de la perte du navire au temps de l'assurance; et, en général, pour régler les droits de tous les créanciers qui pourraient avoir intérêt dans le bâtiment ou dans l'objet assuré.

Il faut convenir que ce raisonnement nous conduisait à imposer le devoir de l'indication de l'heure précise où le contrat serait souscrit. Mais ici, la stricte sévérité des principes a dû s'accommoder aux formes larges et faciles du commerce. On ne saurait, dans la pratique, exiger sans beaucoup d'inconvénients une précision plus grande que celle que nous avons demandée. Nous avons dit, à l'article 145, que toutes les valeurs estimables à prix d'argent et sujettes aux risques de la navigation, peuvent former un sujet d'assurance.

Cette rédaction nous a paru répondre avec une plus grande exactitude à l'esprit des articles 9 et 10 de l'ordonnance, qui permettent d'assurer la liberté des hommes, et qui désendent de faire des assurances sur leur vie. La liberté est estimable à prix d'argent; la vie de l'homme ne l'est pas. Cependant il y a une exception à ce second principe; la vie des esclaves de la Guinée est estimable à prix d'argent, quoique ce soient des hommes; car l'application qu'on leur a faite de la jurisprudence romaine n'est pas allée jusqu'à leur refuser cette qualité. L'ordonnance, en défendant en général l'assurance sur la vie des hommes, paraissait, ou supposer que les negres ne l'étaient pas, ou prescrire l'assurance sur leur vie. La rédaction du projet écarte toute équivoque.

L'article 159 peut encore, Messieurs, fixer votre attention: toute réticence, y est-il dit, toute fausse déclaration de la part de l'assuré, toute différence entre le contrat d'assurance et le connaissement, qui diminueraient l'opinion du risque, ou en changeraient le sujet, annulle l'assurance.

348

L'assurance est nulle même dans le cas où la réticence, la fausse déclaration ou la différence.n'auraient pas-influé sur le dommage ou la perte de l'objet assuré.

Quoique cet article soit nouveau, il est moins une addition à l'ordonnance qu'un sommaire des principes qu'elle avait consacrés. L'expérience a prouvé, cependant, que cet article, par la disposition surtout de son second paragraphe, pouvait prévenir des discussions spécieuses, qui ont quelquefois retenti dans les tribunaux de commerce.

L'assureur a le droit de connaître toute l'étendue

du risque dont on lui propose de se charger : lui dissimuler quelque circonstance qui pourrait changer ART. le sujet de ce risque, ou en diminuer l'opinion, ce serait lui faire supporter des chances dont il ne voulait peut-être se charger, ou dont il ne se chargerait, qu'à des conditions différentes: ce serait en un mot le tromper.

Dès-lors, le consentement réciproque, qui seul peut animer un contrat, viendrait à manquer. Le consentement de l'assuré se porterait sur un objet, et celui de l'assureur sur un autre; les deux volontés, marchant dans un sens divergent, ne se rencontreraient pas : et il n'y a cependant que la réunion de ces volontés, qui puisse constituer le contrat.

La seconde partie de la disposition découle nécessairement de ces principes.

Le contrat n'ayant pas existé, aucune conséquence, aucun effet n'en ont pu résulter. Dès-lors il est indifférent, à l'égard de l'assureur, que le navire périsse, ou ne périsse pas, ou qu'il périsse par une chance, sur laquelle la réticence ou la fausse déclaration n'auraient pas influé: l'assureur serait toujours autorisé à répondre, qu'il a assuré un tel risque, et que ce risque n'a pas existé.

C'est ici, Messieurs, que finissent les changements ou les innovations importantes que nous avons portés à l'ordonnance: au reste, elle justifie assez notre projet, par-tout où il se trouve d'accord avec elle: ainsi les dispositions successives du projet ne pourraient présenter que le sujet d'une discussion stérile,

et inutilement prolongée.

Nous espérons, Messieurs, que vous jugerez digne de vos suffrages cette importante partie du code maritime.

### Nº 8.

RAPPORT fait au corps législatif, par le tribun Challan, l'un des orateurs chargés de présenter le vœu du tribunat, sur les titres IX et X du livre II du Code de Commerce.

Séance du 15 septembre 1807.

### IVI ESSIEURS,

Si les conventions commerciales doivent être soumises à des regles qui préviennent la fraude et garantissent la bonne foi, combien plus doivent y être rigoureusement assujétis ces contrats dont les effets réciproques dépendent d'un événement incertain.

Sans doute le calcul des probabilités ne peut pas prévoir toutes les chances du hasard; mais la loi, en secondant les combinaisons de ceux qui s'y exposent, peut les obliger à fixer leurs traités d'une manière invariable, ou, à défaut de traités, imposer des conditions à ceux qui n'auraient pas pris cette précaution; elle peut même les restreindre en déclarant illicites celles qui faciliteraient les surprises.

La nécessité du projet de loi vous a été prouvée par M. le conseiller d'état (Corvetto), et je n'essaierai pas d'ajouter à votre conviction; j'éviterai même, autant qu'il sera possible, d'entrer dans les détails qu'il a déja mis sous vos yeux: cependant je serai souvent forcé de m'en rapprocher, parce que l'ordre des mêmes matieres amene nécessairement la série des mêmes idées.

D'abord, il vous aura paru juste que le contrat du Prêt à la grosse aventure devienne tellement authentique, que l'on n'ait pas besoin de recourir à la preuve testimoniale, presque toujours incertaine: il doit donc être écrit. Toutefois la loi, en imposant cette obligation, n'a pas exigé le concours des officiers publics; elle admet aussi celui qui est sous signature privée.

Comme cet acte emporte privilége, et que tout 312 privilége peut être préjudiciable à des tiers, elle en a ordonné l'enregistrement dans les dix jours au tribunal de commerce ou devant les magistrats qui en

tiennent lieu à l'étranger.

Quelques personnes avaient d'abord craint que 316 cette publicité ne mît obstacle à la bonne volonté des prêteurs peu curieux d'être connus: ils appuyaient cette crainte des raisonnements produits autrefois contre la publicité des hypotheques; mais, dans l'espece, on a considéré que les objets affectés au prêt sont mobiliers, qu'ils peuvent être facilement offerts à plusieurs, et procurer ainsi à l'emprunteur des sommes supérieures à la valeur d'un gage déja morcelé, quoique montré comme entier à chacun des prêteurs. On a donc senti la nécessité de conserver l'intégrité des objets sur lesquels l'emprunt est affecté: et, par l'art. 127 (316), on a décidé que tout emprunt à la grosse, fait pour une somme excédant leur valeur, pouvait être déclaré nul, à la demande du prêteur, s'il était prouvé qu'il y avait fraude de la part de l'emprunteur.

Cet article a donné cette faculté au prêteur, asin qu'il ne soit point dupe de celui qui aurait grossi

la valeur du gage.

Cependant si, comme il est prévu par l'art. 129,319 le prêt est affecté sur des objets prohibés, alors le prêteur et l'emprunteur étant tous deux en contravention, la nullité est encourue par le fait.

Au surplus, il ne suffisait pas de veiller à la sûreté du prêteur; il fallait encore empêcher que quelques individus, sollicités par le besoin, ou trop

consiants dans l'espoir d'un gain considérable, passent risquer les fonds destinés à leurs premiers besoins.

Ainsi, on a défendu de faire aucun prêt à la grosse 319 sur les loyers des matelots ou gens de mer. L'ancienne ordonnance le permettait cependant; mais dès-lors on en sentait le danger, puisqu'elle restreignait cette faculté à la moitié des loyers, et qu'elle exigeait le consentement du capitaine. Il a donc paru plus convenable de proscrire ces sortes de prêts, attendu que, loin d'être nécessaires, ils sont dangereux et ruineux.

Ils sont dangereux, parce que les emprunts, soit à la grosse, soit par voie d'assurance, pourraient rendre moins soigneux les hommes de l'équipage, qui n'auraient plus le même intérêt à la conservation du navire.

Ils sont ruineux, à cause du prix que le préteur met à son argent, et ensuite parce que plus le matelot touche avant son embarquement, plus il dissipe, et ses gains se trouvent mangés avant que d'être acquis.

Enfin, ils ne sont pas nécessaires, parce qu'il est des moyens moins dispendieux de pourvoir aux besoins des matelots; l'armateur ou le capitaine pouvant subvenir au peu d'avances que leur embarquement ou un cas fortuit rendent indispensables.

L'on ne sentira peut-être pas avec la même facilité les motifs qui ont déterminé de défendre le prêt à la grosse sur le fret et le profit espéré des marchandises.

Pour se convaincre de la justice de cette prohibition, il faut considérer la nature de chacun de ces bénéfices.

Le fret est un profit incertain qui sera le prix de la navigation heureuse; et, s'il est permis de s'exprimer ainsi, le fruit civil du navire sur lequel il y a déja action pour la portion des emprunts que le capitaine est autorisé de faire, sans la participation des propriétaires; de plus, soumis à un privilége,

318

il ne peut devenir la matiere d'un contrat à la grosse, de la part de ceux qui ont des droits à la propriété ART. du navire ou des marchandises. A l'égard des bénéfices présumés, puisqu'on ne peut prêter à la grosse au-delà de la valeur des objets sur lesquels le prêt est affecté; puisqu'on ne peut connaître la valeur des bénéfices qu'après le voyage, il s'ensuit que, si le prêt se fait au départ, l'objet affecté n'est point connu; que, si l'on attend le retour, il n'y a plus de risques à courir, et par conséquent plus de motifs d'emprunter à la grosse.

Nous ne nous étendrons pas sur les autres stipulations du contrat à la grosse, parce que l'on trouvera dans les articles relatifs aux contrats d'assurance la solution des doutes qui pourraient s'élever dans l'application. Cette derniere espece de contrat, réglé par le titre X du projet, est comme celui à la grosse, fondé sur les risques des cas fortuits auxquels une chose est exposée. Par cet acte, un des contractants s'oblige envers l'autre de l'indemniser de la perte, moyennant une somme que donnera ce dernier, pour

le prix des risques dont il charge le premier.

D'après cette définition, on conçoit combien 332 doivent varier les conventions renfermées dans les contrats d'assurance, et la nécessité qu'ils soient rédigés par écrit, comme les contrats à la grosse. Le Lisslateur ne l'a cependant pas, comme celui-ci, soumis à la formalité de l'enregistrement, parce qu'il est purement synallagmatique à l'égard des parties contractantes, et ne peut nuire à l'intérêt des tiers.

Quoique le contrat d'assurance soit de tous ceux 334 qui se font pour le commerce de mer, celui auquel la loi et l'usage ont donné le plus de latitude, néanmoins, pour le rendre parfait, il faut non seulement qu'il y ait une matiere qui en soit l'objet, que cette matiere soit ou doive être exposée aux risques dont se charge l'assureur, mais encore que ce risque soit ignoré lors de la signature de la police. La premiere

pour chacun d'eux des regles propres à les conserver et à éviter une partie des discussions qui peuvent naître entre l'assureur et l'assuré en cas de sinistre.

Elle prévoit aussi la faillite de l'assureur ou de l'assuré. Cet événement, il est vrai, les soumettra l'un et l'autre aux regles générales sur cette partie; mais, comme ces regles ne déterminent point ce que deviendra l'assurance ou la prime au milieu des débats qui agitent une réunion de créanciers; que d'ailleurs il y a urgence par la nature même des choses, il a bien fallu que la loi prononçât : elle autorise la résiliation, si l'on ne préfere un cautionnement.

Il est inutile, sans doute, Messieurs, de retracer les causes qui ont fait proscrire les assurances sur le profit espéré des marchandises, le fret et les loyers des gens de mer; elles sont les mêmes que pour le contrat à la grosse. Plusieurs tribunaux, plusieurs chambres de commerce ont observé de plus que si cette prohibition faisait porter à l'étranger quelques primes, les bénéfices n'étaient point assez grands pour renoncer à la sécurité qui résulte de la défense.

Après avoir réglé la forme, et fixé les conditions du contrat dans la premiere section, le projet de loi établit dans la seconde les obligations réciproques de

l'assureur et de l'assuré.

L'article 160, qui est le premier de cette section, fixe l'indemnité de l'assureur si le voyage est rompu

Cet article n'a pas besoin de développements; mais celui qui le suit et qui énumere les différentes circonstances dans lesquelles les pertes et dommages sont aux risques des assureurs, mérite toute votre attention. Si elles sont nombreuses, au moins sont-clles faciles à reconnaître; il n'en est qu'une dont on ne peut aisément fixer l'époque, depuis qu'un ennemi, qu'il n'est pas besoin de nommer, se fait un jeu de

violer le droit des gens, et de commencer les hosti-

lités par la piraterie et le brigandage.

Il est impossible d'insérer dans une loi générale un article qui donne quelque certitude aux armateurs; mais, ainsi que dans les traités de paix on détermine l'époque à laquelle cessent les risques, S. M. l'Empereur et Roi, dont la sollicitude veille au bonheur de tous, jugera sans doute convenable de proclamer, par un manifeste, le moment où les risques de guerre ont dû commencer dans les différents parages; de sorte que, quelle que soit la fixation, elle fera cesser le litige ou obligera les tribunaux à prononcer d'une manière uniforme.

L'article 28 de l'ordonnance de la marine ad-353 mettait les assurances sur les prévarications du capitaine, désignées dans la jurisprudence nautique, sous le nom de baraterie.

Quelques-uns voulaient faire disparaître cette disposition qui semble garantir un délit; quelques commentateurs célebres sont de cet avis, et le réglement d'Anvers annulle ces sortes d'actes. Malgré ces opinions, ce genre d'assurance ayant été admis par l'usage dans beaucoup d'endroits, on a cru devoir le conserver. Le considérant d'ailleurs comme une preuve de la confiance que l'assureur a dans la probité et l'intelligence du capitaine, on a jugé que ce cautionnement n'avait rien de contraire à la saine morale, et les diverses opinions se sont trouvées conciliées, en faisant dépendre l'assurance de la convention des parties.

Tous les articles qui suivent dans cette section, sont conformes à l'ancienne ordonnance, et dès-lors connus de vous; nous n'avons donc plus qu'a vous entretenir des dispositions de la troisieme section.

L'abandon que les propriétaires font en justice, 369 des objets qu'ils ont fait assurer sur un navire, ou du navire lui-même, n'est pas sans inconvénients; il importe donc que la loi détermine dans quelles

circonstances et à quelles époques les objets assurés pourront être délaissés.

On a recucilli, pour faire connaître les premieres, tout ce que l'ordonnance et l'usage ont appris jusqu'à ce jour; les secondes ont été fixées à raison du jour où la nouvelle est reçue, et de la distance d'où elle est partie; on a réservé ensuite aux assureurs la preuve contre les faits énoncés pour motiver le délaissement. Ainsi, encore que les avis doivent être signifiés dans les trois jours de leur arrivée, le délaissement ne pourra être fait au plutôt que six mois après.

Si, au contraire, il n'y a aucune nouvelle, les délais se comptent du jour du départ : ils sont prolongés à une année pour les voyages ordinaires, et à

deux pour ceux de long cours.

38 r

L'observation de toutes ces formalités doit encore être appuyée de la bonne foi, et l'assuré, pour la justifier, énoncer, dans l'acte de délaissement, toutes les assurances, tout l'argent qu'il a pris à la grosse, enfin toutes les obligations qu'il a pu contracter; en cas de déclarations frauduleuses, il est privé des effets de l'assurance, et tenu de payer les sommes empruntées, nonobstant la perte ou la prise du navire.

L'assureur, de son côté, quoique admis à la preuve des faits contraires à ceux consignés dans les attestations, est tenu de payer l'assurance dans les délais fixés, sauf à exiger caution.

Quel que soit au surplus le droit de l'assuré pour faire le délaissement, toujours est-il obligé de tra-

vailler au recouvrement des effets naufragés.

L'assuré peut encore composer en cas de prise; s'il n'a pu en prévenir l'assureur. Mais alors ce dernier a le choix de prendre la composition ou d'y renoncer dans des délais fixés.

Nous venons de vous présenter les principales dispositions des titres IX et X du Code de Commerce;

vous y aurez reconnu une grande partie de celles de l'ordonnance de 1681, améliorées par des additions ou des modifications, que les combinaisons variées du commerce, que les efforts de l'intérêt personnel, toujours disposé à se soustraire à l'autorité des lois, ont nécessitées.

Mais ce que vous aurez remarqué sans doute, c'est qu'aucune ne porte atteinte aux spéculations que la théorie unie à l'expérience peuvent inspirer au génie.

Ces diverses considérations ont engagé les sections réunies du tribunat à vous proposer l'adoption du

projet de loi.

irés

es,

Na

or de de de

 $n_{01}$ 

les

)ro-

et à

core\_

r la

1tes

se,

cn

les

168

# $N^{\circ}$ 9.

EXPOSÉ des motifs des titres XI, XII, XIII et XIV du livre II du Code de Commerce, présenté au corps législatif, par le conseiller d'état Maret.

Séance du 8 septembre 1807.

# MESSIEURS,

Nous présentons à votre sanction les derniers titres du Livre II du Code de Commerce, des Transactions maritimes. Ces titres traitent des avaries, du jet et de la contribution, des prescriptions, des fins de non-recevoir.

Vous y reconnaîtrez l'esprit, et le plus souvent les termes de l'ordonnance de 1681. Elle est devenue la législation maritime de l'Europe; elle n'a dû éprouver, dans la loi que nous vous présentons, que de légers changements et quelques additions réclamées

par l'expérience. C'est donc en quelque sorte plutôt une nouvelle rédaction de l'ordonnance de 1681, qu'une loi nouvelle.

Nous commençons par définir l'avarie en général; nous distinguons ensuite et nous classons les diverses sortes d'avaries; nous appliquons à chaque espece la disposition qui lui est propre; nous posons enfin les exceptions, et nous établissons les fins de non-recevoir.

Cet ordre, indiqué par l'analyse des idées, nous a paru devoir remplacer avec avantage celui de l'ordonnance, où les articles 1 et 2 sont des définitions, où l'article 3 dispose, où les articles 4, 5 et 6 contiennent des définitions; ce qui rend l'ordre du titre VII pénible et embarrassant.

Ainsi que nous vous l'avons déja dit, quelques changements et quelques additions nous ont paru devoir être faits à l'ordonnance.

Cette disposition de l'article 6 : Les frais de la décharge pour entrer dans un havre ou dans une riviere, sont avaries grosses ou communes, nous a paru nécessiter une addition. Nous avons examiné s'il y avait avarie grosse ou commune dans tous les cas, et dans celui de la crainte d'un naufrage ou d'une prise, et dans celui où le navire, arrivé dans la rade du port de sa destination, ne peut entrer dans un havre, dans un port, dans une riviere, sans décharger, suivant l'usage, des marchandises dans des alléges. Nous sommes aussi convaincus que l'ordonnance laissait une incertitude qu'il fallait faire disparaître; et la loi dit que ces frais sont avaries communes, seulement quand le navire est contraint à entrer par tempête ou par la poursuite de l'ennemi. La raison en est que, dans ce cas, il s'agit du salut commun du navire et des marchandises qu'il porte; tandis que, dans l'autre, les frais ne regardent que ceux auxquels appartiennent les marchandises chargées dans les alléges.

tót

I,

कें लें

lqu

 $\mathfrak{so}_{\mathfrak{N}_{j}}$ 

S de

10018

l'or.

ns,

on-

du

1168

Ull

lé.

et

L'article 8 de l'ordonnance porte: les lamanages, ARY. fouages, pilotages, pour entrer dans les havres ou rivieres, ou pour en sortir, sont menues avaries. La 406 loi a dû dire, les lamanages, rouages et pilotages, etc., ne sont point avaries, mais ils sont de simples frais à la charge du navire.

Les motifs sont, qu'il est évident, par la nature 400 des choses, qu'il ne s'agit que des frais de navigation qu'on a pu prévoir et calculer à l'avance, et qui, par conséquent, ne sont point des avaries; que, s'il est question de frais extraordinaires, ils sont prévus au no 7 de l'art. 211 (400); que, s'il s'agit de dépenses ordinaires, il est plus simple de les faire entrer dans le montant du fret; car c'est là qu'est leur place: au surplus, en disposant ainsi, la loi ne fait que consirmer ce qui est établi par l'usage; et en effet, jamais on ne dresse des comptes d'avaries pour de pareils articles; mais, par le connaissement, on convient d'une somme fixe avec le capitaine.

Nous passons à l'article 218 de la loi, qui indique par qui le dommage est payé en cas d'abordage. L'ordonnance avait statué sur deux cas (articles 10 et 11): l'un, quand l'abordage a été fait par la faute de l'un des capitaines; l'autre, quand il y a doute sur les causes de l'abordage. Il en est un troisieme, quand l'abordage est un effet du hasard qu'on ne peut imputer ni à l'intention, ni à la maladresse, ni à la négligence de personne; alors c'est un événement dont quelqu'un peut souffrir, mais dont nul ne doit répondre. La loi ajoute en conséquence aux dispositions de l'ordonnance: « en cas d'abordage de « navires, si l'événement a été purement fortuit, le « dommage est supporté, sans répétition, par celui « des navires qui l'a éprouvé. »

Après avoir défini l'avarie en général, après avoir classé les différentes sortes d'avariés, après avoir appliqué à chaque espece la disposition qui lui est propre, après avoir posé les exceptions, nous sommes

arrivés à cette question: Une demande pour avarie sera-t-elle toujours recevable? Nous avons considéré que la demande ne devait point être admise, quand, pour jouir de son effet, il faudrait dépenser en frais autant ou plus que le dommage qu'on obtiendrait, parce qu'alors il n'y avait d'intérêt pour personne, soit à demander, soit à défendre. Cependant, nous n'établissons ce principe que dans les cas où le silence des parties n'aurait pas fait connaître leurs volontés.

[0]

su

Tels sont les motifs qui ont déterminé quelques changements et additions au titre des avaries de l'ordonnance. La loi n'en présente aucun d'essentiel au titre du jet et de la contribution, et à celui des fins de non-recevoir. A l'égard de celui des prescriptions, nous y avons distingué l'action en délaissement de celle dérivant d'un contrat à la grosse, ou d'une police d'assurance.

L'action en délaissement est prescrite dans le terme de six mois, à partir du jour de la réception de la nouvelle de la perte, suivant l'art. 184(373), dont l'un des orateurs qui nous a précédés à cette tribune vous a fait connaître les motifs.

En ce qui concerne l'action dérivant d'un contrat à la grosse et d'une police d'assurance, elle est prescrite après cinq ans, à compter de la date du contrat. Le commerce réclamait ce changement à l'article 48 de l'ordonnance, dont l'exécution a été accompagnée d'un grand nombre de procès, parce qu'il établissait une grande diversité de prescriptions.

Mais si des prescriptions doivent être établies contre les négociants qui négligent d'user de leurs droits, il était aussi de la justice de dire qu'elles ne pourront avoir lieu que quand il yaura eu cédule, obligation, as rêté de compte, ou interpellation judiciaire, et c'est ce que veut l'article (245) 434 de la loi.

Le livre dont nous venons de vous faire connaître les dispositions, complete le Code de Commerce.

Parie

no. le:

elque

es de

entiel

s fins

10ns,

ot de

epo-

s le

tion

ont

ine

fomme les ordonnances de Louis XIV qu'il va remplacer, c'est, environné des trophées de la victoire,
qu'il prend sa place parmi les lois, qu'il vient régler
les transactions commerciales d'un peuple dont les
rapports de tout genre se trouvent étendus par les
armes, par les négociations politiques, et plus encore par cette influence qu'un grand homme exerce
sur les nations voisines de son Empire, sur-tout
quand les unes l'ont voulu pour législateur, quand
les autres l'ont proclamé leur protecteur.

Par suite de cette augmentation de rapports commerciaux entre le peuple français et les autres peuples de l'Europe, l'action du Code ne sera pas renfermée dans les limites de la France; il peut même devenir une loi commune aux peuples que leur intérêt place dans notre système de fédération et d'alliance. Notre auguste Empereur l'avait ainsi prévu, quand il a demandé que les dispositions du Code de Commerce fussent, le plus possible, en harmonie avec les autres législations commerciales de l'Europe; quand il a démandé qu'on interrogeat tous les intérêts; quand, après avoir confié une premiere rédaction du Code à des hommes habiles, il l'a fait discuter dans les cours de cassation et d'appel, dans les tribunaux, dans les chambres et dans les conseils de commerce. Nous devons le dire, cette discussion a été honorable pour ceux qui y ont pris part; ils ont été dirigés par le seul sentiment d'améliorer un travail déja très-recommandable en lui-même.

Les résultats de cette discussion lumineuse formaient une collection immense; recueillie par les ministres de la justice et de l'intérieur, il fallait analyser toutes les observations qu'elle contenait; il fallait les comparer; il fallait profiter de ce faisceau de lumiere pour faire à la premiere rédaction du Code tous les changements que réclamaient les besoins du commerce et l'intérêt national. La commission instituée en l'an IX, ayant rempli sa tâche, se regardait

comme dissoute; trois des membres de cette commission, MM. Gorneau, Legras et Vital-Roux, jurisconsultes et négociants éclairés, pleins de zele, mais surtout forts de leur dévoûment à l'Empereur, sollicitent, des ministres de Sa Majesté, la permission d'entreprendre, à leurs frais, la revision du Code; ces ministres les y autorisent; ils font plus, ils les y encouragent. Bientôt, ils se livrent avec ardeur à ce nouveau travail; ils accroissent leurs lumieres de celles de MM. Vignon et Boursier, de celles qu'ils trouvent dans les auteurs français, dans la législation des autres peuples de l'Europe; ils s'établissent juges impartiaux d'un ouvrage auquel ils avaient pris tant de part; ils mettent ainsi Sa Majesté à même d'ordonner, en l'an XI, l'impression du Code de Commerce revisé, lequel a servi de base aux méditations du ministre de l'intérieur, aux discussions du Conseil d'état.

Si le sentiment de la reconnaissance nous a déterminés à vous désigner ceux qui nous ont plus particulièrement aidés à répondre au vœu de Sa Majesté et du commerce, qu'il nous soit permis d'exprimer le même sentiment à ceux d'entre vous, Messieurs, qui ont éclairé de leurs lumieres les cours, les tribunaux et la chambre de commerce dont ils sont membres.

C'est cette réunion de lumieres qui a produit le Code de Commerce; il n'est l'ouvrage de personne en particulier : c'est une sorte de monument national elevé par le concours de tous les hommes éclairés de l'Empire.

### Nº 10.

RAPPORT fait au corps législatif, par le tribun Jubé, l'un des orateurs chargés de porter le vœu du tribunat, sur les titres XI, XII, XIII et XIV du livre II du Code de Commerce.

Seance du 15 septembre 1807.

### MESSIEURS,

A STATE OF THE

SHIS

P.

Sú M R,

3

Le projet de loi dont nous venons vous entretenir, complete le vaste plan du Code de Commerce. Les ART. titres XI, XII, XIII, XIV et dernier du second livre prononcent sur les avaries, sur le jet et la contibution, sur les prescriptions et sur les fins de non-recevoir, pour les actions relatives aux transactions du commerce maritime.

Les avaries, le jet et la contribution avaient fixé toute l'attention des savants rédacteurs de l'ordon-nance de 1681; et, grace à l'exactitude de leurs définitions et à l'équité de leurs décisions, la jurisprudence française était devenue, à cet égard, un guide sûr, estimé et généralement suivi. Le plus bel hommage que cette ordonnance ait pu recueillir, est sans doute d'avoir servi de base à cette partie de Code qui se trouve, en ce moment, soumis à votre adoption. Mais on vous a deja fait connaître combien ce grand ouvrage est perfectionné. En effet, pour nous servir de l'heureuse expression de l'un des ministres de Sa Majesté, tout ce que ne crée pas ce prince, il l'améliore; les formes qu'il emprunte aux gouverne-

ments passés, se ressentent bientôt de la supériorité du sien (1).

Ce Codé, au surplus, consacre d'une maniere authentique le respect dû aux conventions particulieres, et ce n'est qu'à leur défaut qu'il se charge

de déterminer la nature des avaries.

L'ancienne ordonnance exemptait de la contribution, en cas de jet, le loyer des matelots. Notre article 230(419)ne garde le silence sur cet objet, que parce que toutes les garanties pour ce salaire sont déja assurées par les articles 69, 70, 71, (258, 259, 260) et

surtout par l'article 239 (428) de ce Code.

L'article 231, en ajoutant les mots: « ou déclaration du capitaine, » étend les dispositions de l'ordonnance qui semblait ne point admettre que rien
pût suppléer le connaissement. Mais la fraude que
l'on pourrait craindre sera problablement prévenué
par le danger qu'auront à courir les propriétaires de
marchandises précieuses, renfermées dans des ballots, dans des coffres ou autrement, et que les circonstances urgentes auront fait jeter avant que l'exhibition détaillée ait pu en être faite.

Le titre des prescriptions et celui des fins de nonrecevoir, rédigés avec une clarté que n'offrait point l'ancienne ordonnance, rendent aux polices une faveur qu'elles enviaient depuis long-temps, et à juste titre, aux contrats à la grosse, et concourent, d'ailleurs, à donner aux opérations commerciales

cette activité qui leur est indispensable.

En applaudissant à toute cette belle loi, nous formons le vœu que l'administration publique en fortifie la marche par les autres dispositions qui dépendent de son ressort. Que surtout les infortunés jetés par la tempête sur les côtes de ce vaste empire,

<sup>(1)</sup> Rapport fait à l'Empereur, par le ministre du trésor public (août 1807).

AVARIES, JET, CONRRIBUTION, etc.

95

pouvent, et pour eux et pour les débris de leur pritune, la protection puissante de S. M. I, et que ART. plus grand des noms devienne à jamais la sauve-arde du malheur!

Le tribunat nous charge d'appuyer auprès du corps législatif le projet de loi contenant les quatre derniers titres de second livre du Code de Commerce.

### Nº II.

EXPOSE des motifs d'une portion du livre III du Code de Commerce, présenté au corps législatif, par le conseiller d'état Ségur.

Séance du 3 septembre 1807.

## Messieurs,

L'Empereur a rétabli et porté au plus haut degré la réputation de nos armes; il a fait renaître la justice dans nos lois, l'ordre dans notre administration; il veut plus encore, il veut ressusciter la morale publique, parce qu'il sait que sans elle les nations qui jettent le plus d'éclat n'ont point de grandeur réelle, de puissance solide, de prospérité durable : nous avons assez de gloire, il nous faut des mœurs.

C'est dans cette vue qu'il nous charge de vous présenter une loi sévere : son titre suffit pour vous faire connaître son importance; c'est une loi sur les faillites et les banqueroutes.

Malheureusement, cette loi répressive est devenue un besoin public; l'indignation générale l'appelle, le vœu universel l'attend, tout ce que la France renferme de négociants honnêtes la réclament; et peutêtre, pour la premiere fois, on serait tenté de croire que la vigilance infatigable de notre souverain, qui, jusqu'à présent, a prévenu tous les vœux du peuple français, n'a fait aujourd'hui qu'y répondre.

Mais vous le savez comme nous, Messieurs, celui qu'on n'oubliera jamais et qui jamais n'a rien oublié, s'est occupé sans relâche, depuis plusieurs années, de

cette partie importante de la législation.

Un projet de Code de Commerce, rédigé en l'an IX, par des hommes habiles, contenait déja des remedes salutaires pour les maux dont on se plaignait, et semblait offrir un frein suffisant pour arrêter le scandale public de ces banqueroutes audacieuses et répétées, qui laissaient tant de coupables sans honte, et tant de victimes sans ressources et sans vengeance; cependant la voix publique y demandait plus de sévérité.

Mais personne ne sait mieux que Sa Majesté, combien il faut de rapidité pour faire de grandes conquêtes et de lenteur pour faire de bonnes lois : plus les maux sont grands, plus il faut que le légis-lateur se méfie de l'indignation qu'ils lui inspirent. Un acte d'administration peut être rigoureux sans danger; cet acte n'est que pour un temps : la loi est pour toujours; elle doit s'appliquer non à une circonstance, mais à toutes; non à une capitale où le luxe relâche la morale, mais à l'étendue des provinces d'un immense Empire, où les bonnes mœurs sont encore respectées; cette loi doit encourager la probité, secourir le malheur, corriger l'inconduite et punir le crime; elle doit être indulgente pour les uns, inexorable pour les autres, juste pour tous.

Pour mieux connaître la vérité, l'Empereur a voulu nous environner de lumieres : le projet de Code a été envoyé à toutes les chambres, à tous les tribunaux de commerce, à toutes les cours, à tous les tribunaux de France; leurs observations sur ce projet ont été imprimées. Le Code a été modifié par les premiers rédacteurs, d'après ces observations; ART. et, depuis plusieurs années, le conseil d'état s'est occupé, pour obéir aux ordres de Sa Majesté, à comparer ensemble ce projet de Code et ces observations avec les anciennes ordonnances et les lois des nations les plus commerçantes de l'Europe.

Nous vous offrons aujourd'hui le résultat de ce travail, avec d'autant plus de confiance, qu'il est le fruit de longues discussions éclairées par l'expérience de tout ce que notre pays renferme de négociants

honnêtes et d'habiles magistrats.

Chargé particulièrement de vous présenter le troisieme livre de ce Code, qui traite des Faillites et des Banqueroutes, je vais, le plus rapidement qu'il me sera possible, vous en développer le système, et vous rendre compte des motifs qui nous l'ont fait adopter.

Pour remédier aux désordres qui depuis quelques années ont si scandaleusement flétri le commerce en France, il fallait d'abord en reconnaître les véritables causes. Il en existe deux principales. La premiere, c'est la révolution, qui, par son mouvement violent, bouleversant les hommes, les fortunes, les classes, offrant aux espérances comme aux craintes les plus déréglées des chances sans bornes et des abîmes sans fonds, mettant à la place de l'argent un papier dont le cours forcé et la chûte rapide ne laissait à rien de valeur fixe, et de crédit réel à personne, a ouvert un champ libre aux calculs de l'avidité et aux spéculations de la mauvaise foi.

Les faillites, loin d'être un sujet de honte, étaient devenues un moyen de fortune, dont on prenait à peine le soin de déguiser la source; et si ces nombreuses banqueroutes n'étaient pas toujours l'ouvrage de la fraude, elles étaient au moins celui de l'ignorance, parce que tout le monde voulait faire le commerce, sans rien savoir de ce qu'exige cette pro-

fession.

a

Le remede au mal que je viens de décrire est dans le temps; déja l'on en ressent les heureux effets : le retour de la tranquillité publique, la sage fermeté du Gouvernement, la disparition du papier, le rétablissement du crédit, remettent peu à peu les choses dans leur cours ordinaire, et les hommes dans leur ordre naturel; le honteux agiotage disparaît; les professions se classent; les liens se resserrent, et l'honneur national achevera bientôt de dissiper tout ce qui peut rester encore de cette déplorable anarchie.

Ainsi, cette premiere cause des désordres de notre commerce, n'a dû insluer que faiblement sur le travail dont nous étions chargés, puisque, pour ainsi dire, elle cesse d'elle-même d'agir.

La seconde cause plus durable du fléau des ban-

queroutes, vient de l'imperfection des lois.

Nous ne prétendons pas ici atténuer la juste estime due aux ordonnances de Louis XIV, et aux travaux immortels de Colbert; l'ordonnance de 1673 était une loi sage et suffisante pour le temps où elle a été rendue: on commençait alors, en France, à s'occuper du commerce; il était, pour ainsi dire, à son berceau: tout ce qui vient de naître veut des regles simples. Une très-faible partie de la population française se livrait au commerce; les mœurs des négociants étaient pures; la marche des affaires était lente; le cours des spéculations était borné. Depuis cette époque, le commerce, par des progrès rapides, a changé les mœurs des hommes et les destins des états, et, transportant le sceptre de la domination là où il établissait la puissance du crédit, il est devenu un des plus grands objets de l'étude des législateurs et l'ambition des peuples.

Cette étendue, cette importance, cette activité du commerce exigent à présent une législation plus prévoyante et qui offre plus de garantie : la réflexion suffit pour le faire sentir, et une triste expérience

P

91

l'a démontré.

99

Nos anciennes lois s'étaient bornées à prescrire au débiteur failli des formes dont l'exécution était sans danger pour lui; la contrainte par corps était la seule garantie des créanciers.

Les transactions se faisaient sans aucune surveillance de l'autorité publique; elle ne se montrait que pour sanctionner des traités surpris par la mauvaise

foi, ou arrachés au découragement.

La faillite, qui n'était regardée que comme un malheur tant que la fraude n'était pas prouvée, laissait le failli indépendant pour l'administration de ses biens.

L'insouciance des créanciers, qui étaient sans guide et sans appui, les plaçait forcément dans la dépendance du débiteur.

Les syndics, choisis dans les premiers moments de la faillite, quelquefois par des créanciers supposés, souvent par des amis ou parents du failli, presque toujours par un petit nombre de créanciers présents qu'on désintéressait aux dépens des absents, déguisaient les malversations du failli, la vraie situation de la faillite, et forçaient les créanciers découragés à des traités désastreux, dont l'effet était d'ôter au banqueroutier la honte, à ses victimes les trois quarts de leur propriété, et de laisser au débiteur les moyens d'afficher un luxe insultant.

Si le traité n'avait pas lieu par la résistance de quelques créanciers indignés, l'union se formait; mais les liquidations étaient livrées à des hommes qui trouvaient leur intérêt à les éterniser : aucune autorité ne les surveillait, et les créanciers, fatigués par des lenteurs interminables, finissaient par renoncer à un espoir qu'aucune répartition ne soute nait.

Je ne parlerai pas des droits divers et souvent opposés des créanciers, de ceux des femmes qui, après avoir favorisé le luxe et le désordre de leurs maris, plaçaient sous leur nom, à l'abri de toutes pour-

ART suites, les dépouilles qu'ils avaient enlevées à leurs victimes: un orateur plus savant et plus éloquent que moi s'est chargé de vous exposer les lacunes de nos lois sur cette matiere, et les moyens que nous avons cru devoir prendre pour remédier à ces abus.

L'ordre public n'était pas plus garanti que la propriété particuliere. La loi ne connaissait que le malheur ou la friponnerie; elle présumait le malheur, il fallait prouver la fraude : le créancier en était chargé à ses frais; il était naturel qu'il s'occupat plus de sa propriété que de sa vengeance; aussi, malgré la sévérité de la loi contre les banqueroutes frauduleuses, rien n'a été plus rare que son application, et certes, rien n'était plus encourageant que cette impunité.

Après avoir exposé le tableau fidele des abus qui existent, tableau dont nous ne croyons pas qu'on puisse contester la vérité, je dois vous expliquer le système de la loi nouvelle que nous proposons, afin de vous mettre à portée de juger si, comme nous osons nous en flatter, elle offre un remede suffisant à ces désordres, une protection assez vigilante aux créanciers, un frein assez redoutable pour l'inconduite et la fraude, et une garantie assez solide pour l'ordre public.

Le législateur, en s'occupant d'une loi si grave, se trouve d'abord placé entre deux écueils qu'il doit également éviter; celui d'être trop sévere pour le malheur, ou trop indulgent pour la mauvaise foi: aussi, la premiere question qui nous a occupés, et celle dont la solution sert de base à tout le système.

de la loi, est celle-ci:

Un négociant qui manque à ses engagements, et qui fait faillite, doit-il être, par sa faillite, présumé frauduleux, ou considéré comme malheureux, jusqu'au moment où l'examen de tous ses livres et de toutes les créances aura fait reconnaître la vérité?

Nous vous avons démontré tous les abus nés de l'ancienne loi, qui, ne regardant le failli que comme

439

malheureux, le laissait dans l'indépendance, lui conservait presque l'impunité, et forçait presque toujours les créanciers à signer à son gré son absolution et leur ruine.

D'un autre côté, il aurait paru bien rigoureux de considérer toute faillite comme un crime, et de traîner devant les tribunaux criminels tout négociant que le malheur du temps ou la force des circonstances auraient mis dans l'impossibilité de remplir

ses engagements.

Très-souvent la faillite est un naufrage dont on ne peut accuser que le sort : le commerce a ses orages comme l'Océan; les événements du monde, les mouvements de la politique, la guerre, la paix, la disette, l'abondance même, apportent des changements imprévus, donnent des commotions subites au commerce, et trompent ses combinaisons les plus sages; souvent, ensin, un négociant, trompé par sa confiance, et accablé à-la-fois par plusieurs banque-routes qu'il éprouve, est contraint lui-même de manquer à des engagements qu'il se croyait certain de pouvoir tenir.

Ces considérations justes et puissantes, doivent fixer fortement l'attention du législateur, et l'éloigner également, et d'une sévérité trop inflexible, et

d'une indulgence trop dangereuse.

On a donc cru qu'il fallait considérer tout failli, non comme un coupable, non comme un homme innocent, mais comme un débiteur dont la conduite exigeait un examen rigoureux et une solide garantie.

Il existe un délit, puisqu'il y a eu violation d'engagements et de propriétés. Celui qui a commis ce délit peut y avoir été conduit par le malheur, par

l'inconduite ou par la mauvaise foi.

Si c'est par le malheur, il doit être protégé; si c'est par inconduite, il doit subir une correction; si c'est par fraude, il doit être livré à toute la sévérité de la justice criminelle.

Le malheur doit être démontré par le failli; l'in-ART conduite, prouvée par les créanciers ou la partie publique; la fraude, poursuivie par l'autorité.

Dans tous les cas, le failli ne doit plus disposer de l'administration de ses biens; ils sont le gage et la propriété de ses créanciers; il ne doit même avoir la liberté de sa personne que lorsque l'examen de sa conduite offre la présomption de son innocence.

Tant que ses créanciers sont inconnus, ne sont pas vérisiés; tant que les créanciers absents n'ont pas été mis à portée de faire valoir leurs droits, l'administration de ses biens, l'examen de ses papiers, la conduite de ses affaires, doivent être confiés à des mains désintéressées, nommées par le tribunal de commerce, et surveillées par un juge de ce tribunal. Les créanciers, dès qu'ils sont connus, doivent intervenir dans le choix des hommes chargés de leurs intérêts: on leur donne connaissance de toute la marche, de tous les détails de l'administration de la faillite; le commissaire accélere leur réunion, leur vérification; aucun traité ne peut être conclu entre eux et le débiteur, qu'à la majorité des voix, combiné avec une majorité en sommes égales aux trois quarts de leurs créances.

S'il n'y a pas de concordat, les créanciers, tous réunis, tous vérifiés, éclairés par les comptes que leur rend une administration impartiale, nomment des syndics, qui, sous la surveillance du commissaire et l'autorité du tribunal, font une liquidation

prompte et des répartitions égales.

Pendant toute la marche de ces opérations, le commissaire, les agents, les syndics, sont tenus de faire connaître au magistrat de sûreté toutes les circonstances de la faillite; il peut, par lui-même, prendre les renseignements nécessaires, et, dès qu'il lui apparait quelque indice ou d'inconduite ou de fraude, il doit appeler le failli devant le tribunal correctionnel, ou le traduire devant le tribunal criminel.

Tel est l'esprit général du système de la loi que Sa Majesté nous ordonne de vous présenter; nous art. croyons que ses utiles résultats seront,

Premièrement, d'offrir aux créanciers une garantie solide, une protection active et surveillante, une certitude ou de terminer leurs affaires par un juste concordat, ou d'obtenir une prompte liquidation;

Deuxièmement, de réprimer le luxe scandaleux et l'imprudence des spéculations hasardées par la crainte du nom de banqueroutier et des peines correctionnelles appliquées à la banqueroute d'inconduite;

Troisièmement, d'assurer le châtiment de la mau-

vaise foi, et d'effrayer par d'utiles exemples;

1,

ij

Quatrièmement, enfin, d'offrir à tout négociant honnête et malheureux les moyens de se tirer de la position incertaine et cruelle où l'ancienne législation le laissait, et de conserver au moins son honneur en perdant sa fortune; car la rigueur même de la loi offre une garantie certaine pour la probité, et tout négociant que des circonstances forcées auront réduit à la nécessité de ne pas remplir ses engagements, ne sera plus confondu avec l'imprudent qui a joué l'argent de ses créanciers, ou le fripon qui l'a volé. Le négociant probe, mais infortuné, après avoir subi toutes les rigueurs des formes dont je viens d'indiquer l'ensemble, et après avoir vu ses livres, ses créances, ses papiers, sa conduite, soumis à une surveillance si active, si impartiale, si rigide; sa liquidation opérée sans que les agents, les syndics, les commissaires, les créanciers, la partie publique aient pu trouver la moindre cause de le conduire devant les tribunaux, pourra exiger hautement l'estime et la pitié; il pourra même conserver l'espoir, en complétant ses paiements, si quelques circonstances lui en offrent les moyens, d'obtenir une réhabilitation d'autant plus honorable, que nous avons cherché à la rendre plus difficile.

Je viens de vous faire connaître l'esprit du sys-

104 (Nº 11.) LIVRE III, TITRES I AV.

tême de la loi nouvelle; je vais à présent en suivre la marche, et vous exposer sommairement les motifs

des principales dispositions qu'elle renferme.

Je ne vous parlerai pas des dispositions générales qui sont placées à la tête de la loi; l'exposé que je viens de faire du système qui les a dictées, vous a, je l'espere, suffisamment expliqué la distinction que nous croyons nécessaire d'établir entre la faillite, la banqueroute, et la banqueroute frauduleuse.

Le chapitre premier contient les dispositions que 440 les rédacteurs du projet de Code et les chambres et

441 tribunaux de commerce avaient jugé convenable d'a-444 jouter aux dispositions de l'ordonnance de 1673, pour fixer avec plus de précision l'ouverture de la faillite, et pour empêcher l'existence de tous les actes frauduleux que le négociant qui prévoit sa faillite pourrait être tenté de faire dans les dix jours qui la précedent.

L'article 6 de ce chapitre fixera particulièrement 442 votre attention; il déclare que le failli, à dater du jour de sa faillite, est dessaisi de plein droit de l'administration de tous ses biens : cette disposition seule suffirait déja pour mettre un frein au scandale qui vous a le plus frappé dans les faillites, et pour offrir aux créanciers une juste espérance de ne plus voir disparaître ce que le malheur ou l'inconduite ont pu leur laisser.

Dans le chapitre second, vous remarquerez le soin 449 avec lequel la loi veille à la promptitude de l'apposition des scellés, précaution salutaire et sans laquelle le sort des créanciers serait si facilement compromis.

Après avoir dessaisi le failli de l'administration de 454 ses biens, et apposé le scellé sur ses effets et ses pa-455 piers, il fallait, premièrement, s'assurer de la personne du débiteur jusqu'au moment où l'on aura reconnu s'il est innocent, imprudent ou coupable; deuxièmement, organiser l'administration de ses biens, qui ne sont, pour ainsi dire, déja plus sa propriété, et qui doivent servir de gage à des créanciers que l'on ne connaît pas encore. Autrefois, les premiers venus, se disant créanciers, nommaient des syndics, et je crois vous avoir prouvé combien cette premiere imprudence avait été favorable à la mauvaise foi, et funeste pour ses victimes.

Nous avons pensé que cette administration temporaire devait être confiée à des hommes désintéres- 456 sés, à des agents nommés par le tribunal du commerce, et, quoiqu'il parût difficile de prendre un parti plus sage et qui offrit plus de garantie à l'ordre public et à l'intérêt privé, on a cru devoir placer ces agents sous la surveillance immédiate d'un commissaire choisi parmi les juges du tribunal de commerce. Le besoin d'une telle surveillance était si généralement senti, que lorsque les rédacteurs du projet de Code proposerent d'établir pour les faillites un commissaire du Gouvernement près des tribunaux de commerce, la majorité des chambres de commerce approuva cet établissement, dont les inconvénients étaient cependant palpables. L'influence d'un tel magistrat sur les tribunaux de négociants, dénaturait leur institution; et d'ailleurs, nous croyons superflu de démontrer combien il pourrait y avoir de danger à donner constamment aux mêmes hommes des fonctions si délicates, dans lesquelles on se trouve sans cesse exposé aux piéges de la séduction et à la méfiance du malheur.

La durée de l'administration des agents est fixée à 459 quinze jours, et ne peut se prolonger plus d'un mois. Ce terme nous a paru suffisant pour connaître un grand nombre de créanciers légitimes; et, dès qu'ils sont connus, il est juste de les appeler à l'examen et à l'administration de leurs affaires.

L'objet du chapitre IV est de régler les sonctions des agents, et la conduite qu'ils doivent tour à l'é-462 gard du failli; presque toutes ces dispositions ten-463 dent à assurer le prompt examen des livres et des

106 (N° 11.) LIVRE 111, TITRES I A V.

mis provisoirement en liberté, et appelé pour donner les éclaircissements nécessaires sur sa situation : les agents peuvent recevoir les sommes dues, et vendre les denrées sujettes à un dépérissement prochain. On a pris toutes les précautions nécessaires pour la sûreté des sommes perçues, et pour borner les attributions de cette administration provisoire aux mesures d'une urgente nécessité.

Le bilan est l'objet que traite le chapitre V. Les anciennes lois et les usages avaient tout prévu à cet égard; nous n'y avons ajouté que le droit donné au juge-commissaire d'interroger tous les individus qui pourraient lui donner des renseignements utiles pour

la formation ou rectification du bilan.

Le chapitre VI est relatif à la nomination des syn-476 dics provisoires; lorsque les créanciers connus se 481 sont réunis en certain nombre, ils proposent une 482 liste triple du nombre des syndics provisoires qu'ils jugent devoir être nommés : sur cette liste, le tribunal fait sa nomination. On a cru que cette disposition était la seule qui pût concilier le droit et l'intérêt des créanciers avec la certitude d'un bon choix. Après la nomination des syndics provisoires, les agents cessent leurs fonctions, et ces agents ne reçoivent d'indemnités que s'ils ne sont pas créanciers; c'est presque donner la certitude que les agents seront toujours pris par le tribunal parmi les créanciers, hors les cas très-rares où le tribunal aurait eu de justes motifs de suspecter les titres des premiers créanciers qui se seraient fait connaître au moment de la faillite.

Nous insistons sur ce point, car l'apparente complication qu'offre le système qui crée des agents, des syndics provisoires, et des syndics définitifs, doit disparaître dans l'exécution de la loi, et il est plus que probable que les choix faits par le tribunal inspireront une juste confiance aux créanciers, et presque tou-

jours les mêmes hommes dans une faillite, qui auront été agents, seront confirmés comme syndics provisoires, et deviendront, s'il y a lieu, syndics définitifs.

Les syndics provisoires doivent procéder diligemment à la levée des scellés et à l'inventaire; ces opérations sont l'objet du chapitre VII; c'est là qu'on a
cru devoir placer la disposition importante qui oblige
les agents, les syndics, à mettre sous les yeux du magistrat de sûreté tous les renseignements qui peuvent
lui faire connaître les circonstances de la faillite, et
cette mesure sévere sera l'effroi du crime et la sauvegarde de l'innocence.

Vous remarquerez encore, dans ce chapitre, la dis-497 position qui ordonne de verser à la caisse d'amortis-sement tous les fonds perçus par les agents et syndics; vous penserez, sans doute, comme nous, qu'on peut être assuré de la promptitude des liquidations, lorsque personne ne pourra plus avoir d'intérêt à en

prolonger la durée.

La vérification des créances est soumise à des 50x formes consacrées par l'approbation de toutes les 505 chambres de commerce; et la surveillance du com-514 missaire que nous y avons ajoutée doit donner, sur 515 cet objet important, une complette sécurité: les en-519 quêtes autorisées, l'apport des registres ordonné dans certains cas, doivent rassurer tout créancier légitime, et dissiper toute crainte d'erreur ou de fraude à cet égard. Les créanciers étant tous reconnus et vérifiés, s'assembleront, et recevront les comptes des syndics provisoires; ils pourront faire avec leur débiteur un traité, mais ce traité ne peut s'établir que par le concours d'un nombre de créanciers formant la majorité, et représentant en outre, par leurs tilres, les trois quarts de la totalité des sommes dues. C'est par ce moyen que nous avons cru mettre une digue à ces traités désastreux, que la collusion d'un petit nombre de gros créanciers surprenait à la ma-

pel

hS'

créances, ou à ces traités tout aussi désavantageux qu'une majorité en nombre de petits créanciers, pressés par le besoin, pouvait faire contre le vœu et l'intérêt des créanciers auxquels il était dû des sommes considérables: nous croyons, par cette mesure, avoir rempli ce que veut la justice et ce que l'ordre exige. Ce traité ne peut être valable qu'après avoir été homologué, et jamais l'homologation n'aura lieu lorsque le failli se trouvera prévenu d'inconduite ou de fraude.

Si le traité n'a pas lieu, les créanciers formeront un contrat d'union, et nommeront des syndics désinitifs, chargés, sous la surveillance du commissaire et l'autorité du tribunal, de rectisier le bilan s'il y a lieu, d'administrer la faillite, de percevoir, de vendre et de procéder à la liquidation de la masse, selon l'ordre des diverses especes de créances.

C'est ici que, nous reposant du devoir d'exposer les motifs d'une loi sévere, nous pouvons, après tant de mesures dictées par une sage désiance et par une rigueur nécessaire, vous parler de celle que le mal-

heur inspire à l'humanité.

566

Dans ce chapitre, vous trouverez des dispositions qui reglent les secours que la masse doit donner au failli avec lequel elle n'a point traité: ces secours seront proportionnés à ses besoins, à son état, surtout à sa conduite, et au plus ou moins de perte qu'il fera supporter à ses créanciers. Vos sentiments sont trop conformes aux nôtres pour craindre que vous n'approuviez pas une mesure de bienfaisance, lorsqu'elle est réglée par la justice.

M. Treilhard, mon collegue, vous développera les motifs des dispositions contenues dans les chap. IX, X et XI, relatifs aux différentes natures de créances.

Je passe an titre II du projet de la loi; il regle les formes à suivre pour la cession des biens; mais, comme toutes les dispositions qu'il renferme sont

tirées du Code de Procédure civile, il n'exige aucune observation particuliere.

Le titre III contient une innovation importante, 576

et mérite par conséquent de fixer votre attention.

La revendication était d'usage en France depuis longtemps, et cette faveur, accordée au vendeur de reprendre sa marchandise lorsqu'il pouvait en prouver l'identité, lorsqu'il la retrouvait sous balle, sous corde et sans altération, n'était réglée par aucune loi, et variait suivant les localités : cet usage était la source d'un grand nombre de contestations, et le sujet perpétuel des plaintes des créanciers dans toutes les faillites; ils supportaient avec peine ce privilege, et le regardaient comme une injustice. Les rédacteurs du projet de Code avaient supprimé et interdit toute revendication; le plus grand nombre des chambres et des tribunaux de commerce avaient approuvé ce changement par leur silence; d'autres avaient motivé leur approbation; quelques-uns avaient voté pour le maintien de la revendication, s'appuyant principalement sur cette raison, qu'il ne fallait pas changer sans nécessité un usage anciennement établi en France, et suivi dans quelques autres pays.

Après un examen approfondi, on a reconnu que 577 l'usage de la revendication était une source de procès 578 et un moyen de fraude, que la sagesse voudrait en vain régler un usage qui n'est fondé ni sur le droit, ni sur l'équité, et que son plus grand inconvénient était surtout de laisser, par ce privilege, le sort des créanciers à la merci de la volonté du failli, qui pouvait à son gré favoriser l'un, sacrifier l'autre, en conservant ou en dénaturant les signes qui peuvent constater l'identité, et en retardant ou accélérant la vente des effets qui lui auraient été livrés. D'après ces considérations, on s'est décidé à ne permettre la revendication que pour la marchandise en dépôt, pour celles qui sont oute, et qui n'ont pu encore être sujettes à aucur, confusion dans les magasins

#### 110 (No 11.) LIVRE III, TITRES I A V.

ART. de l'acheteur : nous l'admettons encore pour les remises en effets non encore échus, ou échus et non encore payés, si ces remises ont été faites avec le simple mandat d'en recouvrer et d'en garder la valeur à la disposition du propriétaire.

On espere, par cette décision, rendre un service essentiel au commerce, tarir la source d'une foule de procès, et remplir le vœu de la majorité des chambres des tribunaux dont on a consulté l'opinion.

586 587 588

Le titre IV traite de la banqueroute simple; il paraît démontré qu'en en consacrant les dispositions, vous porterez le remede le plus efficace au scandale qui excitait l'indignation générale; car, on ne peut se le dissimuler, la fraude n'est pas la cause la plus commune de ce désordre; l'ignorance, le luxe, l'imprudence, en sont les véritables sources, et, par l'ancienne loi, l'impunité leur était assurée; dès que la fraude n'était pas démontrée, l'innocence était reconnue; le crime pouvait être puni; mais rien ne réprimait l'immoralité. La nouvelle loi soumet à des punitions correctionnelles le négociant qui a fait des dépenses excessives, qui, malgré la connaissance du danger de sa situation, a compromis la fortune de ses créanciers par des spéculations imprudentes : il sera même accusable de banqueroute s'il n'a tenu régulièrement ses livres et rempli les formalités que lui prescrit la loi. Le nom de banqueroutier que cette loi lui fait craindre, sera, n'en doutons point, un frein puissant, et, si elle n'épouvante pas ces hommes coupables, nés pour le crime et que rien n'arrête, elle préservera d'une chûte funeste les hommes faibles, et ils sont pourtant en majorité.

C'est donc avec une pleine consiance que nous vous proposons cette mesure qui, dans le fait, sera plus préservatrice que rigoureuse, et qui, livrée à la conscience de juges impartiaux et respectés, nous paraît un des moyens les plus efficaces pour rétablir

l'ordre et ressusciter les mœurs.

Le chapitre II de ce titre, qui concerne les banqueroutes frauduleuses, ne sait que développer avec plus de détails les dispositions qu'on trouve sur cette 593 matiere dans l'ordonnance de 1673.

Tous les cas prévus dans ces articles méritent l'inflexibilité de la loi, et il n'y a point d'observations à faire, là où il n'a pu exister aucun partage d'opi-

nions.

L'objet du chapitre III a été d'empêcher que l'in-600 térêt privé ne fût sacrifié aux soins de la vindicte publique, et que la procédure correctionnelle ou criminelle ne retardât la marche des liquidations, et ne nuisît à l'intérêt des créanciers.

Le titre V établit les formes que doit suivre le 604 failli pour obtenir sa réhabilitation; nous avons rendu cette réhabilitation difficile, elle en sera plus honorable: lorsqu'un homme veut remonter à l'honneur, il doit desirer que personne ne puisse douter de son innocence, et ce n'est jamais la bonne foi qui peut redouter la lumiere.

Nous venons de vous expliquer ce nouveau système de législation, de vous développer tous les motifs qui en ont dicté les dispositions; nous vous en avons fait sentir l'importance; nous espérons que vous en reconnaîtrez l'utilité, et qu'en l'adoptant vous remplirez les vues sages, justes et bienfaisantes d'un Monarque qui veut terrasser tous les vices, comme il a vaincu ses ennemis; qui a commencé son regne illustre par ses triomphes sur l'anarchie, et qui veut mettre le comble à sa célébrité et à notre reconnaissance, en rendant au crédit sa puissance, au commerce sa bonne foi, et en portant notre bonheur aussi haut que sa gloire.

#### Nº 12.

Continuation de l'EXPOSE des motifs du livre III du Code de Commerce, présentée au corps législatif, par le conseiller d'état TREILHARD.

Séance du 3 septembre 1807.

## Messieurs,

L'orateur du Gouvernement qui m'a précédé à cette tribune vous a exposé tout l'ensemble de la loi sur les faillites; et la maniere dont il s'est acquitté de sa mission vous fait sans doute regretter qu'il m'ait laissé quelque chose à dire: vos regrets seront moindres, parce qu'il me reste peu d'objets à traiter.

Vous avez vu qu'au premier moment où la faillite éclate, on s'assure de la personne et des biens du failli : de la personne, pour répondre des délits ; des

biens, pour payer les créanciers.

Tout est placé sous la surveillance d'un commissaire dont le caractere garantit le choix des agents et des syndics, une sévere vérification de créances, une vente prompte et peu dispendieuse; ensin, tout ce qui peut soulager et consoler dans le malheur commun.

Je dois actuellement vous parler des droits des créanciers, des répartitions à faire entre eux, de la liquidation du mobilier; enfin, du mode de vente des immeubles du failli : c'est la matiere des chapitres IX, X et XI du premier titre.

Je commencerai par ce qui concerne les créanciers en général; je terminerai par l'exposition des droits des femmes sur les biens du mari en cas de faillite. On n'a jamais perdu de vue dans le projet ce grand principe, qu'il faut être économe du temps et des procédures : c'est sur-tout dans le commerce qu'une prompte rentrée des fonds est desirable; un paiement tardif n'est jamais un paiement complet.

Aussi a-t-on pris les mesures nécessaires pour 533 que les premiers recouvrements fussent employés 534 sans délai au paiement des créances privilégiées : le privilége assure la préférence dans les paiements; personne n'a le droit de les retarder quand le privilége est une fois reconnu ou jugé : s'il y a difficulté sur son existence, c'est à la justice à prononcer. Tout créancier a évidemment intérêt, et par conséquent le droit de discuter et de débattre une prétention de privilége, qui, si elle est adoptée, peut souvent laisser sans aucune espérance les simples créanciers chirographaires.

Dans le nombre des privilégiés, on ne peut se dis- 535 penser de ranger le créancier sur le gage dont il est 536 nanti; mais on-a dû laisser à la masse le droit de retirer le gage en désintéressant celui qui en est saisi par le remboursement de sa créance; il ne peut prétendre autre chose, et si le gage excede ce qui lui est dû, c'est aux autres créanciers qu'appartient le

bénéfice.

Vous remarquerez sans doute que je ne m'occupe que de quelques regles particulieres aux affaires de commerce; il n'entrait pas dans le projet de la loi de tracer les principes constitutifs des priviléges; ils sont déja parfaitement établis dans le Code Napoléon.

Cette réflexion s'applique aux autres especes de créances, aux hypotheques par exemple; le même Code contient toutes les regles générales sur cette matiere, et il ne s'agit en cet instant, que de quelques difficultés particulieres qui peuvent s'élever.

Vous savez qu'un créancier hypothécaire a l'avantage d'une préférence sur le prix de l'immeuble qui ART. lui fut affecté; cette préférence n'est nullement exclusive des droits sur tous les autres biens d'un débiteur.

Celui qui est obligé personnellement, est tenu de remplir ses engagements sur tous ses biens, meubles et immeubles : ils sont tous le gage commun de ses créanciers : c'est la disposition textuelle des articles 2092 et 2093 du Code Napoléon, qui ne sont euxmêmes que l'expression de ce qui résulte nécessairement d'une obligation contractée : comment celui qui l'a souscrite pourrait-il échapper à son exécution, tant qu'il lui reste quelques effets?

L'affectation spéciale d'un immeuble à une dette donne donc au créancier un droit de préférence sur le prix de cet immeuble, sans néanmoins préjudicier en aucune manière à son droit général sur tous les

autres biens.

539

540

541

Il suit de là que le créancier hypothécaire, qui ne peut être payé en tout ou en partie sur le prix de l'immeuble, doit concourir avec les autres créanciers

sur les antres biens pour ce qui lui reste dû.

Mais ici s'éleve une difficulté: lorsque le premier en ordre d'hypotheques aura reçu une partie de sa créance par des distributions antérieures de deniers mobiliers, si le prix de l'immeuble est plus que suffisant pour achever son paiement, à qui passera tout l'excédent? Est-ce au deuxieme créancier? ou bien la masse chirographaire doit - elle reprendre d'abord sur cet excédent les deniers mobiliers que le premier créancier avait reçus?

Le projet qui vous est présenté offre sur ce point quelque dérogation à ce qui se pratiquait anciennement, au moins dans une grande partie de la France.

On a pensé que les deniers mobiliers touchés par le créancier premier en hypotheque n'étaient qu'une espece d'avance faite par la masse chirographaire, avance dont elle devait être remboursée sur le prix de l'immeuble, lorsqu'il était plus que suffisant pour parachever le paiement du premier créancier. Dans le système ancien des hypotheques, lors-ur, qu'elles étaient occultes et acquises à tout homme qui gement, un créancier pouvait de bonne foi regarder l'immeuble de son débiteur comme un gage certain rtic, I de son paiement; à la vérité, son espoir était souvent trahi par la découverte successive d'une foule de créanciers qu'il n'avait pas connus : c'était là un vice radical du système qui, heureusement, n'existe plus.

Dans cet ordre de choses, il eût été dur et peutêtre injuste d'enlever à ce créancier le prix de l'imdette meuble qui formait son gage, sous le prétexte que le e sur créancier qui le précédait avait été payé en tout ou dicer partie avec le prix du mobilier; rien ne l'avait averti wes de cette premiere hypotheque, et il avait dû croire par conséquent que son gage assurait son paiement.

ation!

Ner!

Il n'en est pas de même aujourd'hui; l'hypotheque ud est spéciale et publique; un créancier n'a de droit diers que sur l'immeuble qui lui est spécialement affecté par son titre et sous la charge d'une inscription qui mier donne de la publicité à son droit, et qui avertit ainsi es l'tous ceux qui peuvent y avoir intérêt, que le gage est déja absorbé en tout ou en partie.

Le créancier qui survient ne peut plus se faire illusion. Lorsque l'immeuble est évidemment engagé pour des sommes équivalentes à son prix, celui qui l'accepterait encore pour gage aurait une grande imprudence à se reprocher; il faut même supposer que cela n'arrivera que bien rarement.

Ce changement dans la législation a dû en entraîner un autre dans le réglement des droits des créanciers en matiere de faillite.

Le second créancier n'a dû compter sur l'efficacité de son gage qu'après le paiement intégral du premier sur le même objet; il n'a donc pas à se plaindre si on restreint l'exercice de son droit sur ce qui peut rester après ce paiement.

Ainsi, le premier créancier ayant touché une partie

116 (Nº 12.) LIVRE III, TITRES I A V.

de sa créance aux dépens de la masse chirographaire, et celle-ci se rembourse de l'avance sur le prix de l'im meuble, lorsqu'il suffit pour acquitter toute la créance.

Voilà les regles établies dans le projet, regles qui paraissent d'accord avec l'équité, qui n'atterent en ont aucune maniere l'espoir légitime des créanciers postérieurs, et qui conservent tout le droit des créanciers ciers chirographaires; ils sont presque toujours dans une faillité, les plus intéressants et les plus malheureux.

En réglant ce qui concernait les créanciers hypothécaires, on n'a pas dû perdre de vue les autres classes; il a fallu veiller à ce que les répartitions fussent promptes, que les paiements ne fussent faits que sous la surveillance du commissaire, sur la représentation des titres, et à la charge de quittances valables : c'est l'objet du chapitre X.

Un seul article dans ce chapitre, peut exiger une

courte explication; c'est l'article 127 (563).

Il permet à l'union des créanciers de traiter à forfait des droits et actions, dont le recouvrement

n'aura pas été opéré.

Il existe souvent dans les faillites des créances d'un recouvrement difficile, ou parce qu'elles sont litigieuses, ou parce que le débiteur est peu solvable; il faudrait beaucoup de temps et des frais pour parvenir à un recouvrement qui même est souvent incertain. Des poursuites de cette nature conviennent mieux à un particulier qu'à une administration; elle dépenserait presque toujours plus qu'elle ne pourrait recouvrer : le grand intérêt des créanciers demande que l'administration termine ses opérations le plutôt possible, et qu'elle puisse aliéner des droits dont la poursuite serait trop longue ou très-difficile.

an:

on

J&

køe

Mais l'abus pourrait être à côté de la regle, et l'on a dû y pourvoir. L'union ne peut traiter que sous l'autorisation du tribunal de commerce, et sur-

haire, put il faut que le failli soit appelé: il a un grand ART. la la la composer a ues mains de ses créanciers, la la qu'ils ne sont pas payés.

Livei qu'un mot sur le chap. II, du Mode de

Je ne dirai qu'un mot sur le chap. II, du Mode de 564

Je ne dirai qu'an pente des immeubles du failli.

On vendra sous l'autorisation On vendra sous l'autorisation du commissaire, et vec les formes prescrites par le Code Napoléon pour rs da vente des biens des mineurs; c'est assez vous dire us qu'il y aura célérité et économie dans une opération

jadis si lente et si dispendieuse.

L'intérêt qu'inspirent des créanciers malheureux, 565 hypo a cependant fait adopter encore une nouvelle précauautre tion pour s'assurer que les immeubles vendus seront portés à leur valeur. Tout créancier pourra surenla la la chérir pendant la huitaine qui suivra l'adjudication; il fallait cependant régler l'exercice de cette faculté, et ne pas repousser les acquéreurs par la perspective des surencheres, qui ne seraient que de véritables tracasseries.

La surenchere ne sera pas reçue si elle est au-dessous du dixieme du prix de l'acquisition.

ment | Je me hâte de venir au dernier objet dont je dois 544 m'occuper, aux Droits des Femmes, dans les cas de ances faillite.

sont Il n'est que trop vrai qu'une grandé partie des saillites qui ont affligé le commerce dans ces derniers pour temps, a eu pour cause au moins de grandes imprudences, ou d'affreuses dissipations.

On a trop oublié que la prospérité du commerce ne peut être fondée que sur l'économie, sur l'ordre le 16 sans lequel il ne peut y avoir d'économie, et sur la od bonne foi.

Le véritable crédit tient toujours à l'opinion qu'on inspire de sa bonne conduite et de son intelligence. Quels sont les hommes qui ont acquis une grande réputation dans le commerce, dont la signature, respectée jusqu'aux extrémités du globe, faisait

exécuter les ordres avec une ponctualité que ne pouvaient pas toujours se promettre les souverains eux-mêmes?

Des particuliers dont les commencements furent mobscurs, qui, par de longs travaux, des conceptions heureuses, de sages combinaisons, des méditations profondes sur leur état, et sur-tout par une modestie soutenue et par une loyauté inaltérable, parvinrent à captiver la confiance de toutes les nations civilisées.

A Dieu ne plaise qu'on puisse me supposer la pensée que ces hommes recommandables n'ont pas de successeurs; mais, enfin, que voyons-nous le plus souvent?

Des hommes qui entrent dans leur état avec une légéreté révoltante, qui y portent une avidité incompatible avec la délicatesse, qui pensent obtenir un crédit en cachant un dénuement réel sous l'apparence trompeuse d'une aisance chimérique, qui débutent par se ruiner pour se procurer la possibilité d'entraîner avec eux d'autres imprudents dans l'abîme.

Je sais que les lois seules ne suffisent peut-être pas pour arrêter entièrement ces désordres; et que, lorsque l'opulence dénuée de mérite obtient encore une considération à laquelle le mérite dénué d'opulence ne peut pas atteindre, peu de personnes ont la force de résister au courant qui les entraîne.

Voilà cependant le mal dont il faut chercher le remede: et quel moyen plus efficace d'y parvenir, que de faire concourir à la bonne conduite du mari l'intérêt même de la femme, d'appeler au secours des mœurs l'influence d'un sexe, qui ne sera jamais trop grande quand il ne méconnaîtra pas les vertus qui sont aussi ses charmes les plus durables.

C'est dans cet esprit qu'ont été médités les articles sur les droits des femmes. Trop souvent un commerçant a reconnu, en se mariant, une forte dot qu'il ne touchait pas, soit qu'il voulût faire illusion par

nonce d'un actif supposé, soit qu'il préparat de un moyen de soustraire un jour sa fortune à ses anciers légitimes.

Le mari faisait à sa femme des avantages proporonnés à une dot qu'il ne devait pas recevoir. Sou-

ent aussi il acquérait, sous le nom de sa femme, es immenbles qu'il payait de ses propres deniers,

ou plutôt des deniers de ses créanciers.

Enfin, par des séparations frauduleuses et des actes simulés, les meubles, les bijoux, l'argenterie, tout passait dans la propriété de la femme, et au noment d'une catastrophe, souvent méditée de longue main, la femme, avec sa dot factice, ses avantages matrimoniaux, ses indemnités pour des dettes qu'elle n'avait pas pavées, et ses acquisitions pétendues, absorbait toute la fortune de son mari.

Les malheureux créanciers étaient condamnés à pesser leurs jours dans les privations et dans les armes, pendant que la femme coulait des jours tranquilles dans la mollesse et dans l'oisiveté. Tous les arts concouraient pour décorer le palais qu'elle habitait; une cour nombreuse prévenait ses desirs et lattait ses goûts; et . lorsqu'elle daignait faire tomber n'habite pas avec le vol, mais dans l'espoir que les bénédictions de quelques infortunés étoufferaient les malédictions de la multitude, ces actes prétendus d'humanité étaient encore proclamés avec éclat par des écrivains officieux jusques dans les cours étran-geres.

Il est temps enfin de poser un terme à ces scanda-

Il est temps enfin de poser un terme à ces scandales. Eh! dans quel moment a-t-on pu se flatter de es arrêter avec plus de succes?

Lorsque le souverain donne lui-même, dans sa vie Privée. l'exemple de toutes les vertus sociales et domestiques, lorsqu'il veille sans cesse pour établir un ordre rigoureux dans toutes les parties d'une admi120 (Nº 12.) LIVRE III, TITRES I A V.

nistration immense, n'est-il pas en droit d'attendre que les particuliers, ramenés aux pratiques des vertus modestes et à l'habitude d'une vie réglée, rassureront la société alarmée, en préparant en même temps pour eux-mêmes et pour leur famille des jouissances durables, parce qu'elles seront fondées sur des calculs sages et purs, parce qu'elles seront sans remords.

Je reviens aux dispositions relatives aux droits des femmes.

La femme du failli retirera ce qu'elle aura réellement apporté; elle ne pourra rien prétendre au-delà.

Voilà la base des articles qui vous sont proposés.

Ainsi, tous les immeubles dont la femme aura été dotée, ou qui lui seront échus par succession ou donation, seront par elle repris; il en sera de même des bijoux, diamants et vaisselle qu'elle justifiera lui avoir été donnés par contrat de mariage, ou lui être avenus par succession; mais elle devra établir sa propriété par des états légalement dressés et par de bons et loyaux inventaires; encore son action en reprise ne pourra, comme de raison, être exercée qu'à la charge des hypotheques dont les biens seront grevés, soit qu'elle se soit volontairement obligée, soit qu'elle ait été judiciairement condamnée.

Sous quelque régime que le mariage ait été formé, la loi présume que tous les meubles, sans exception, appartiennent au mari, et nous ne verrons plus les vrais créanciers repoussés par la représentation d'actes frauduleusement fabriqués pour transmettre à la femme une propriété qu'elle ne doit pas avoir.

Vainement aussi la femme réclamerait une indemnité pour les prétendues dettes payées en l'acquit de son mari, si elle ne justifiait pas, par des pieces légales, l'origine des deniers qu'elle prétendrait avoir employés à cet usage. Ne serait-il pas également honteux, et pour la femme et pour le mari, qu'elle réclamât des deniers dont la source serait inconnue? ndre

ver.

Justi.

le les

OD

seron /

drois

rée

Au-dela.

oposés.

ura été

oudo-

e même

lera lui

ui être

a pro-

ar de f

en re-

qu'à

gre-

, soit

mė,

1011,

Pac-

àla

len.

s les

Par les mêmes motifs, toutes les prétendues acquisitions de la femme sont réputées faites par le mari et payées de ses deniers.

Avec quel scandale des femmes mariées, sans fortune et sans dot réelle, sont-elles, à l'ombre d'acquisitions prétendues, actuellement en possession de toute la fortune d'un mari reliquataire de plusieurs millions envers ses créanciers!

Ensin, la semme d'un commerçant qui prétendra 55x avoir été dotée en argent ou en effets mobiliers, ou qui réclamera, soit le remploi de ses propres aliénés pendant le mariage, soit l'indemnité des dettes qu'elle aura contractées avec son mari, n'aura d'hypotheque pour tous ces objets que sur les immeubles appartenant en effet au mari à l'époque du mariage.

Tout ce que le mari a acquis depuis, n'a pu l'être qu'aux dépens et avec les deniers de ses créanciers; il serait révoltant que la femme du banqueroutier vînt enlever ces gages, et sortir triomphante d'une catastrophe dont elle fut souvent la premiere cause.

Vous pensez bien que les avantages faits à la femme par son mari, ne peuvent pas être réclamés par elle dans la faillite; c'était encore là un des grands moyens de préparer la ruine des créanciers, voyant avec désespoir une femme que tout le monde avait connue sans fortune, jouir tranquillement des biens immenses dont ils étaient dépouillés.

Ce que nous avons dit pour les femmes mariées dans le commerce, s'applique également aux femmes qui auront épousé des fils de négociants, n'ayant, à l'époque de leur mariage, aucun état, ni profession déterminée, et qui deviendraient eux - mêmes négociants.

Il est sensible que, pour échapper à la sévere justice des regles que nous avons établies, ces fils de négociants se marieraient sans annoncer dans leur contrat une profession que cependant ils auraient le

II. Motifs.

122 (No 12.) LIVRE III, TITRES I A V.

ART. desit de prendre, et qu'ils prendraient en effet dans la suite.

Cette réflexion ne s'applique pas à la femme dont le mari avait, à l'époque du mariage, une profession déterminée autre que celle de négociant; elle doit jouir dans ce cas de tous les droits hypothécaires accordés par le Code Napoléon; elle n'avait pas pris un mari dans le commerce, et son union était formée sous une autre loi.

On a dû prévoir cependant qu'on pourrait encore abuser de cette exception; aussi déclare-t-on que la femme n'en pourra réclamer l'avantage, qu'autant que son mari n'aura pas fait le commerce dans l'année qui suivra le mariage.

Je crois bien superflu de vous faire remarquer dans le projet les articles d'après lesquels une femme qui aurait détourné, recélé, diverti des effets, ou qui aurait pris une part directe à des actes faits en fraude des créanciers, pourrait être poursuivie comme complice de la banqueroute.

Vous connaissez actuellement toute la partie de la loi dont l'exposition m'a été confiée. L'esprit de justice a dicté ces dispositions; le sentiment profond d'indignation dont on ne peut se défendre contre des brigandages, n'a jamais altéré le calme du magistrat qui médite la loi.

La femme qui ne sera pas complice pourra reprendre tout ce qui sera justifié lui appartenir en effet. Elle recevra cet acte de justice de la masse infortunée des créanciers; ils n'auront ensuite le droit de rien exiger d'elle. Mais elle, se croira-t-elle dégagée de toute obligation? Jouira-t-elle sans une peine secrete de tout ce qui peut lui appartenir, pendant qu'une foule de malheureux languira dans le besoin, par la faute de l'homme dont elle est la compagne? et n'entendra-t-elle pas, au fond de son cœur, une voix qui lui criera sans cesse: La loi vous rendait votre bien, mais l'honneur vous défendait de l'accepter en totalité; le sacrifice que la loi ne pouvait vous commander, l'humanité devait vous l'inspirer; vous n'avez pas blessé la loi, mais vous avez prouvé que vous êtes dépourvue de sensibilité, et vous ne savez pas saisir les moyens de vous honorer par des actes de bienfaisance.

N'en doutons pas, Messieurs, cette voix ne sera pas toujours étouffée; nous verrons encore, j'ose l'assurer, des ames fortes qui, dans un état d'humiliation, sauront se former des titres à la gloire. Heureux les enfants qui, ayant à gémir des fautes d'un pere, pourront rappeler avec orgueil la mémoire de

celle qui leur donna le jour!

### Nº 13.

RAPPORT fait au corps législatif, par le tribun Freville, l'un des orateurs chargés de présenter au corps législatif le vœu du tribunat, sur une partie du livre III du Code de Commerce.

Séance du 12 septembre 1807.

# Messieurs,

Déja vous avez classé les divers agents du commerce, vous avez déterminé les rapports qui doivent exister entre eux, vous leur avez surtout indiqué les devoirs qu'ils ont à remplir.

Hier votre assentiment a consacré la loi destinée à régler l'exercice du plus beau droit que la nature des choses ait conféré au commerçant, le droit de créer cette monnaie dont personne ne fut l'inventeur, parce qu'elle fut par-tout le produit nécessaire de la civilisation arrivée à un certain degré de maturité; cette monnaie, si propre à doubler l'emploi des mêmes capitaux, en les fécondant à-la-fois, et par le travail et par le crédit; à unir et faciliter l'une par l'autre les différentes opérations de l'industrie et du commerce: à mettre, pour ainsi dire, en société les richesses de tous les pays civilisés pour les accroître par des profits réciproques.

Mais, c'est en vain que vous auriez adopté les dispositions les mieux calculées pour faire régner l'ordre dans les opérations de commerce, et pour assurer au crédit l'usage le plus facile de tous les procédés qui lui appartiennent, si cette premiere partie du nouveau Code n'était fortement sanctionnée par la loi sur les faillites. Alors cet ouvrage, si heureusement commencé, renfermerait en lui-même un principe de stérilité; le commerce, en recevant l'inutile bienfait de ces mesures incompletes, ne cesserait pas de porter dans son sein un germe de désorganisation; la fraude et la cupidité conserveraient le moyen de faire une guerre désastreuse au travail et à la bonne foi; les spéculations les plus honnêtes seraient constamment menacées par cette infâme spéculation, qui consiste à se précipiter dans tous les hasards sans courir aucune chance; à entraîner, par toutes sortes de prestiges, la confiance tellement loin, qu'elle n'ose plus rétrograder; enfin, a mettre toutà-coup en sûreté une proie immense aux dépens de la probité laborieuse et de l'économie patiente, dont l'estimable persévérance s'était lentement et fructueusement employée à la reproduction des capitaux, source abondante de prospérité.

Si l'évidence fait ressortir à tous les yeux la funeste influence de la banqueroute, elle éclaire par cela même de tout son jour le point de vue sous lequel il faut envisager la faillite, c'est-à-dire, la circonstance qui avertit l'autorité publique, qu'il y a

peut-être une banqueroute à punir. On a répété trop souvent qu'il ne s'agissait en pareil cas que d'intérêts privés, et faits pour être débattus entre le débiteur et ses créanciers; la société en général n'y est-elle pas intéressée sous les rapports les plus graves? La faillite en elle-même, et indépendamment des circonstances susceptibles, soit de l'excuser, soit de la présenter comme une faute ou un délit, n'est-elle pas un événement qui porte le trouble dans la circulation? La législation pourrait-elle négliger l'examen de la faillite, sans encourager par cette scandaleuse indifférence toutes les banqueroutes auxquelles l'irrégularité conduit, ou que l'immoralité médite? Un tel état de désordre pourrait-il exister sans nuire essentiellement aux mœurs publiques, et sans arrêter le développement de la richesse nationale, en diminuant dans l'intérieur l'énergie du travail et la fécondité de l'industrie, en relâchant au dehors les nœuds par lesquels le crédit doit unir nos opérations avec celles du commerce étranger?

J'ose le supposer, vous n'éprouvez aucun doute sur la réponse que provoquent ces diverses questions. Elles conduisent toutes à reconnaître que, si le légis-lateur ne doit omettre aucune précaution pour que les créanciers soient à portée d'exercer leurs droits de la maniere la plus prompte et la plus utile, il est pressé en même temps par les motifs les plus importants, les plus sacrés, de préserver de toute atteinte les grands intérêts de la société, et de soumettre à la vigilance du ministere public tous les indices qui peuvent révéler la nécessité de corriger ou de punir.

Il est indispensable de s'élever jusqu'à ces considérations d'un ordre supérieur, pour embrasser dans toute son étendue le système de la loi qui vous est proposée. Dès qu'on s'est ainsi placé, on la voit se développer sous le triple aspect de l'intérêt de la société, de l'intérêt des créanciers, et de l'intérêt de l'honnête homme en faillite. C'est en suivant la di-

série des articles qui les confondent ou les séparent, que j'essaierai de vous faire apprécier quelques-uns des motifs qui ont préparé l'opinion des sections du tribunat. Elles ont fait du Code de Commerce, et particulièrement du troisieme livre, l'objet de l'application la plus sérieuse; vous vous en apercevrez surtout, lorsque vous entendrez celui de mes collegues qui s'est chargé de vous entretenir des trois derniers chapitres du titre premier, ainsi que du deuxieme et du troisieme titres. Cette partie du projet se trouve en contact avec la législation civile, et demande, pour la reconnaissance de leurs limites respectives, toute l'habileté d'un observateur à qui aucune des deux régions ne soit étrangere.

En m'attachant aux données principales que je viens d'indiquer, je me croirai plus fidele à ma mission, et moins contraire à votre attente, que si je prétendais recommencer l'analyse successive des divers chapitres, qui déja vous a été exposée d'une maniere si intéressante, et au même moment où vous entendiez plaider la cause des mœurs avec un accent assez touchant, avec un talent assez distingué pour vous rappeler la manachle définition de l'analyse.

plus noble définition de l'orateur.

Puisque l'intérêt de la société exige que la conduite de tout commerçant qui tombe en état de faillite soit examinée, il importe que l'intervention de l'autorité publique commence dès le premier instant. Aussi, par le même jugement qui ordonnera l'apposition des scellés, le tribunal de Commerce prendra l'un des moyens laissés à son choix, pour s'assurer de la personne du failli.

On abuserait d'un principe bien respectable, si l'on objectait contre cette précaution, que l'innocence se présume toujours. Ce principe est vrai à l'égard du citoyen qui ne sort pas de la position commune à tous; il cesse d'être applicable à une circonstance telle qu'une faillite, qui arrête l'effet des lois pro-

454 455

tectrices des engagements que les particuliers contractent entre eux.

Pour mieux sentir la force de cette observation, il faut remarquer que la carriere du commerce est ouverte à tous ceux qui s'y présentent. La loi présume que tous ont les connaissances et les qualités nécessaires pour participer utilement à ce grand mouvement de la richesse publique; mais, lorsqu'un individu de cette profession vient à contrarier, par sa faillite, cette présomption générale, il est évident que la loi, n'ayant pu exiger une garantie de sa conduite, doit lui en faire rendre compte, pour que cet exemple devienne lui-même une sorte de garantie relativement à ceux qui sont engagés dans la même profession.

Quelquefois on a dit, que dans le cas où un failli n'est pas la victime du malheur, ses torts ou ses fraudes frappent ses créanciers, et que, dès lors, nulle poursuite ne doit être dirigée contre lui, qu'autant qu'ils ont eux-mêmes jugé à propos de la provoquer. Une telle doctrine ressemble beaucoup plus à ce qui se passe dans l'enfance des sociétés qu'aux maximes qu'elles ont adoptées dans l'âge de raison. Pendant la premiere époque, un délit n'est gueres considéré que comme l'affaire particuliere de celui qui en souffre; mais, plus tard, lorsque l'association politique est perfectionnée, elle voit une offense contre elle-même dans tout ce qui porte préjudice à un de ses membres.

Sans doute chaque créancier aura, comme les syndics, le droit de traduire le failli devant le tribunal de police correctionnelle, ou de le dénoncer au procureur-général près la cour de justice criminelle; mais, autant il était nécessaire de conserver cette action privée, autant il était impossible de s'en rapporter exclusivement à son énergie. Dans un trop grand nombre de circonstances, elle se serait réduite à une simple menace, ou elle aurait dégénéré jusqu'à 128 (Nº 13.) LIVRE III, TITRES I & V.

n'être plus qu'un moyen d'obtenir d'un banqueroutier des conditions moins onéreuses.

Pour ne pas compter sur l'efficacité de ce genre de poursuite, il est une autre raison dont nous devons nous féliciter pour la nation à laquelle nous avons l'honneur d'appartenir. Le devoir de poursuivre les délits étant érigé en magistrature, l'opinion se montre peu favorable à la dénonciation faite par des particuliers; elle menacera toujours de son improbation le créancier qui, non content de soigner ses intérêts pécuniaires, se chargerait de traîner le failli devant les tribunaux. Au contraire, le magistrat qui doit remplir ce rigoureux ministere perdrait l'estime de ses concitoyens, s'il était capable de le négliger. Ces réflexions vous sont recommandées par une autorité imposante. La partie publique, dit Montesquieu, veille pour les citoyens; elle agit, et ils sont tranquilles.

Vous remarquerez facilement que le but n'aurait pas été atteint, si l'on s'était borné à donner au ministère public le droit de poursuivre d'office. Cette attribution vague aurait été d'autant moins rassurante, qu'il s'agit ici d'un genre de délit que la clameur générale ne saurait dénoncer, et qui ne peut être découvert que par la sagacité du magistrat. On a dû, non lui conférer simplement la faculté, mais lui important la la sagacité du magistrat.

poser expressément le devoir d'examiner.

De là l'injonction adressée aux divers agents et syndics, qui se succédent dans l'administration d'une faillite, de remettre au magistrat de sûreté de l'arrondissement, et dans les huit premiers jours de leurs fonctions, « un mémoire ou compte sommaire « de l'état apparent de la faillite, de ses principales « causes et circonstances, et des earacteres qu'elle « paraît avoir. »

La loi porte plus loin sa vertueuse sollicitude: celui des juges du tribunal de commerce, qui remplit les fonctions de commissaire de la faillite, est tenu, si

129

elle est entachée de quelque soupçon de banqueroute, de s'opposer à toute espece de traité ou concordat entre le failli et ses créanciers.

Mais, si le commissaire a manqué de vigilance, si 526 les agents et les syndics n'ont pas donné des renseignements exacts au magistrat de sûreté, ou même s'il les a négligés, ne craignez pas pour cela que le

banqueroutier soit arrivé à l'impunité.

Toute faillite aboutit nécessairement à un concordat ou à l'union des créanciers; à chacune de ces deux issues, le failli se trouve en présence d'une sorte de jury, composé de ceux qu'il lui fut permis d'appeler ses pairs avant la cessation de ses paiements, c'est le tribunal de commerce. Il peut déclarer le failli excusable et susceptible d'être réhabilité, soit en homologuant un concordat, soit après avoir entendu le rapport de son commissaire sur l'union des créanciers. Si cette déclaration n'est pas accordée, ou si l'homologation du concordat est refusée, le failli tombe en prévention de banqueroute. Il est renvoyé de droit devant le magistrat de sûreté.

Le failli, déclaré excusable, ne paraît pas à la 634 bourse; ainsi le veulent le respect pour la propriété, les mœurs antiques du commerce, et l'intérêt de la

réhabilitation.

Le banqueroutier simple est puni d'un emprisonnement qui peut varier d'un mois à deux ans : cette condamnation se trouve en jnste proportion avec des fautes plus ou moins graves.

Le banqueroutier frauduleux et ses complices sont frappés des peines portées au Code pénal; elles sont moins rigoureuses, mais mieux calculées que celles empruntées par l'ordonnance de 1673 à d'autres lois

plus anciennes.

Tout en respectant le principe des différentes dispositions qui tendent à faire triompher dans les faillites le grand intérêt de la société, vous éprouveriez le regret le mieux fondé, s'il devait en résulter le moindre embarras, la moindre lenteur au préjudice des créanciers. Mais, quelles que soient les poursuites qui puissent devenir nécessaires, toutes les opérations administratives, toutes les actions civiles suivent leur cours sans en être affectées en aucune manière.

Ce n'est pas assez de vous rassurer à cet égard; j'espere vous convaincre que la loi présentée à votre approbation la mérite surtout par le soin qu'elle a donné à l'intérêt des créanciers.

Il est difficile de se défendre de quelque surprise, en examinant la position dans laquelle on les avait laissés jusqu'à présent envers le failli. Tout ce qui lui appartenait devait être considéré comme leur propriété, plutôt que comme la sienne; et, cependant, il en demeurait investi jusqu'à ce qu'il jugeât à propos de la faire passer entre leurs mains. C'était à lui qu'on s'en rapportait pour les réunir, et pour provoquer lui-même son expropriation. Daignez fixer un moment votre pensée sur l'immense avantage qu'un failli de mauvaise foi, ayant préparé dès longtemps sa banqueroute, devait avoir contre des créanciers rassemblés tout-à-coup par un intérêt passager, désunis souvent par des vues différentes et des soupçons mutuels, ignorant entièrement l'état des affaires de leur débiteur, et assujétis à toutes les entraves dans lesquelles la plus imparfaite de toutes les associations devait les embarrasser; alors vous comprendrez sans peine comment les mots traité et concordat se sont introduits dans la langue des faillites. Ils peignaient exactement la consiance d'un assiégé qui, sûr de ses moyens de défense, autorisé à mépriser les moyens d'attaque, imposait facilement la loi à des ennemis sans force. Un tel état de choses ne suffit-il pas pour expliquer la longue histoire des faillites frauduleuses et des concordats sans pudeur, qui en étaient la ratification?

Désormais, à compter du jour de la faillite, le

commerçant qui a cessé ses paiements est de plein droit dessaisi de l'administration de ses biens. Les ART. créanciers étant encore incertains, elle est confiée, 454 par le tribunal de commerce, sous l'inspection d'un 459 de ses membres, à des agents qu'il choisit spécialement pour chaque affaire de ce genre, dont la mission se borne à des opérations d'une urgence évidente, et finit, après une très-courte durée, aussitôt que le juge-commissaire, guidé par un bilan ou par toute autre indication, a pu réunir les créanciers présumés. 480 Ceux-ci entrent sur-le-champ en possession du droit de présenter une liste triple du nombre des syndics provisoires qu'ils croient convenable de nommer; le tribunal les choisit. Sous son autorité, et sous la surveillance du juge-commissaire, ils sont chargés 486 des actes conservatoires, des ventes, des recouvrements nécessaires, et de la vérification des créances. A cette époque de la faillite, tout peut être terminé par un concordat, s'il est consenti par une majorité de créanciers, qui représente en même temps les trois quarts des créances chirographaires; dans le cas où le concordat n'a pas lieu, les créanciers vérifiés nomment directement des syndics définitifs, qui sont les représentants de l'union et agissent en son nom.

Vous voyez avec quelle sagacité, avec quelle délicatesse la loi procede. Tant que les créanciers sont inconnus, le tribunal de commerce nomme à son gré des agents qu'il peut révoquer; il ne choisit plus les syndics provisoires que parmi les candidats proposés par les créanciers présumés, et, dès que ceux-ci sont vérifiés, ils consomment eux-mêmes l'élection

des syndies définitifs.

Il était impossible de mieux pourvoir aux besoins de l'urgence, et de suivre avec plus d'exactitude la

gradation des droits de la propriété.

Vous en acquérez l'heureuse certitude: les créanciers du failli ne seront plus une aggrégation inerteet forcée de céder malgré elle à l'impulsion du débimême qu'ils soient réunis; ils formeront un corps régulièrement organisé; leur marche sera aussi sûre qu'elle avait été incertaine jusqu'à présent; ils pourront, à chaque instant, recourir à l'assistance du juge-commissaire, pour écarter les obstacles qu'on leur susciterait; ou pour atteindre tous les résultats auxquels ils ont le droit d'aspirer.

Je me suis attaché à vous indiquer les circonstances qui caractérisent la nouvelle situation des créanciers, en les relevant de l'état d'impuissance auquel ils étaient condamnés. Ainsi, je me suis ménagé la faculté de vous épargner de plus longs détails sur les dispositions qui tendent, soit à accélérer l'apposition des scellés, soit à annuller les fraudes antérieures à la faillite; sur les regles qui en déterminent l'ouverture; sur la formation du bilan, la levée des scellés et l'inventaire; enfin, sur les mesures prises pour concilier les droits des créanciers en demeure ou inconnus, avec la célérité que réclame ce genre de liquidation.

Vous vous êtes convaincus que, pour assurer la vindicte publique, la loi n'a imposé aucune gêne aux créanciers, et que, loin de commettre cette erreur, elle leur a donné les moyens dont ils avaient toujours manqué pour faire valoir leurs droits. Aura-t-il été possible d'obtenir tant d'avantages, sans que l'intérêt du failli fût entièrement sacrifié?

Vous concevez, vous partagez l'impatience avec laquelle j'attendais le moment de commencer cette recherche. Certainement la justice, quelque sévere que soit son attitude, a droit à tous nos respects; mais ne deviennent-ils pas encore plus empressés, lorsque nous voyons la justice, menagant d'une main la fraude, essuyer de l'autre les larmes de l'humanité? C'est elle qui dirige votre sollicitude et vos pas vers l'asyle où l'honnête homme en faillite, le seul dont l'intérêt nous occupe, cherche à recueillir ses forces,

Par Sed

[D'0]

lltati)

D Cei

ergi

Cul

et médite sur son malheur. Osons lui demander ce qui accable son courage. Est-ce la perte de sa for-ART. tune? Il répond à cette question par le sourire amer du dédain. Est-ce la crainte de l'opinion qui va se se former sur son compte? Un regard reconnaissant nous avertit que nous avons pénétré le secret de son cœur. Plus il connaît le monde, moins il est rassuré par son propre témoignage. Il sait qu'il aura contre lui la probité, qui ne saurait admettre l'ombre d'un soupçon entre elle et l'objet de son estime; l'immoralité, toujours prompte à calomnier un honnête homme, pour rendre l'honnêteté elle-même problématique; et jusqu'à l'indifférence qui, écoutant tout sans rien approfondir, répete plus souvent une accusation piquante qu'une froide apologie. Il s'écrie, celui dont nous interrogeons la douleur : « Que ne « m'est-il permis de comparaître devant des juges, « d'exposer à leurs yeux le tableau de ma vie entiere, « pour revenir ensuite vers mes concitoyens, avec la « déclaration solemnelle de mon innocence! »

La loi a entendu le vœu de la vertu soussrante; c'est pour elle, autant que pour la société, qu'est instituée cette série de recherches et d'examens dont j'ai tâché de reproduire fidèlement le système. Vous ne me reprocherez pas d'arrêter quelques instants votre attention sur les égards accordés au failli, qui est en même temps frappé par les coups du malheur, et consacré par sa recommandation.

Si l'on s'assure de la personne du failli, c'est en 466 laissant au tribunal de commerce le choix de la forme la plus douce.

Les mêmes juges sont autorisés à lui donner un sauf-conduit aussitôt après l'apposition des scellés.

Il est appelé à toutes les opérations dans lesquelles

il peut avoir quelque intérêt à préserver.

C'est uniquement en sa faveur qu'est maintenu le 530 concordat, qui change tout-à-sait de caractere. Dans l'ancienne législation, c'était une transaction nécessitée

par l'impuissance des créanciers; aujourd'hui qu'ils sont saisis de leur gage, c'est, de leur part, une véritable remise. S'ils ne veulent pas en faire jouir le failli, il a le droit de demander, et le tribunal de commerce a la faculté de lui accorder un secours proportionné aux besoins et à l'étendue de sa famille, réglé d'après le plus ou le moins de perte qu'il fait subir à ses créanciers, déterminé surtout par l'idée qu'on aura dû prendre de sa bonne foi.

Mais toutes ces concessions ne sont rien en comparaison de l'avantage plus précieux que la loi assure à l'honnête homme en faillite, le bonheur d'être jugé. Il n'aura pas seulement pour lui des preuves négatives telles que le silence des créanciers ou des syndics, et l'inaction du magistrat de sûreté. Vous avez observé que le tribunal de commerce a l'obligation de prononcer par un refus formel, ou par une déclaration positive, si le failli est excusable et susceptible

d'être réhabilité.

Alors quels moyens n'aura-t-il pas pour travailler 604 avec succès à sa réhabilitation? L'estime publique, dégagée de toute incertitude, lui prodiguera les secours dus à l'infortune; ses créanciers ne négligeront rien pour favoriser des opérations dont le fruit leur sera destiné; enfin il parviendra au but de sa noble ambition.

Il aurait dédaigné une réhabilitation qui n'aurait été qu'une vaine formalité; il se sera montré ardent à desirer et glorieux d'obtenir une réhabilitation dont le prix est rehaussé par chacune des conditions qui doivent la précéder : alors le commerçant estimable, que notre sollicitude vient de suivre à travers toutes les épreuves qu'il avait à franchir, reprendra honorablement sa place parmi ses égaux. Je me trompe; un juste respect rompt l'égalité en faveur de celui dont la probité a passé au creuset de l'adversité.

La loi est quitte envers le failli qui n'a rien à se reprocher; mais elle doit aller plus loin. L'expérience

586

le conseille, la raison le demande, la justice l'exige. Aussi avez-vous vu qu'une distinction ingénieuse a placé dans une classe à part les commerçants qui, par des fautes graves, sont tombés dans l'état de banqueroute simple. Il le fallait pour les soustraire à toute chance d'un châtiment trop rigoureux; il le fallait pour que la classe des faillis irréprochables ne sût pas grossie par des hommes moins purs; il le fallait surtout pour mieux assurer la punition des banqueroutiers frauduleux. Cette conception, qui prouve si bien la connaissance du cœur humain, est digne de vos applaudissements; elle doit réussir à isoler les banqueroutiers frauduleux, à les placer tous seuls en présence de l'indignation publique: sur ces têtes criminelles nous n'avons à appeler que l'opprobre et le châtiment.

Si j'ai bien saisi le système de la loi, si je vous en ai exposé avec exactitude toutes les combinaisons, vous ne doutez pas qu'elle ne concilie de la maniere la plus satisfaisante l'intérêt de la société, et par conséquent du commerce, l'intérêt des créanciers et l'intérêt de l'honnête homme en faillite. Mais, en marchant à ce résultat, aura-t-on évité de se jeter à une trop grande distance des anciennes routes?

La crainte des innovations est respectable comme l'esprit de conservation; elle doit avoir plus d'autorité que partout ailleurs dans un pays qui a éprouvé des agitations faites pour laisser de longs souvenirs. Il ne serait donc pas convenable de mépriser des inquiétudes qui auraient cette origine; il n'est pas moins facile, dans cette circonstance, de les prévenir.

Sans doute il faut repousser l'innovation qui dédaigne les traces de l'expérience, assecte une direction opposée, et prend un élan téméraire sans même avoir sixé le terme de sa course.

Mais il est aussi un autre genre d'innovation dont il faut se désier. C'est celle qui a lieu quand on né-

publiques, pour entretenir l'harmonie qui doit régner entre elles. Alors, pendant ce sommeil du législateur, tous les rapports se dérangent; la regle, qui était forte, devient impuissante; une disposition, qui était utile, devient préjudiciable; et, parce que tout a changé, excepté la loi, l'état souffre de la funeste innovation du désordre. C'est ainsi qu'il est arrivé à tel peuple de rétrograder par cela seul qu'il s'est abstenu de se porter en avant.

ent

fou

a 1

ses

off

Entre ces deux genres d'innovation se place la sagesse, qui se refuse à des tentatives dangereuses, mais qui s'impose le travail d'une observation continuelle. On l'a vue, à toutes les époques mémorables, inspirer à des monarques dignes du trône, le desir d'établir un heureux accord entre l'état de la législation et la position des peuples qu'ils gouvernaient. Citerais-je Charlemagne et ses capitulaires, saint Louis et ses établissements, Louis XIV et ses belles ordonnances, lorsqu'un nom plus auguste remplit votre pensée, lorsque vous venez d'en décorer ce Code auquel vous vous félicitez chaque jour d'avoir donné votre sanction? Sous un regne glorieux, toutes les institutions ne doivent-elles pas participer à son éclat? Et dès-lors l'époque d'un grand perfectionnement pouvait-elle être mieux marquée pour le Code du Commerce français.

Je m'exprimerais cependant d'une maniere bien inexacte, si je donnais à entendre qu'il fallût délaisser les principes qui ont dicté l'ordonnance de 1673. En lisant le titre trop succinct des faillites, vous y aurez reconnu l'intention fortement prononcée d'aider les créanciers dans l'exercice de leurs droits, celle surtout de frapper les banqueroutiers frauduleux et leurs complices, qu'elle menace de la mort. Certes, de tout temps l'honneur fut en France une loi nationale. Mais l'expérience a démontré que les principes de l'ordonnance de 1673 avait besoin d'une

pplication plus précise et d'un développement plus tendu pour produire tous les bons effets dont ils sont susceptibles. Une revision avait été jugée nécessaire plusieurs années avant la révolution, et le Gouvernement avait chargé une commission de lui présenter un projet de réforme. Très - sûrement le sage Colbert sentait lui-même la nécessité de suivre la marche du temps et de la société, de profiter de ses progrès, lorsqu'il rédigeait cette ordonnance qui offre un des plus beaux résultats de son brillant ministere. Nous tirons parti de son ouvrage, comme il dut s'emparer aussi de toutes les idées saines dont on aperçoit le germe avant son époque, et notamment dans les travaux de Richelieu, ce grand précurseur de Louis XIV.

a 🖟

Mais aujourd'hui il ne s'agit pas seulement d'améliorer une partie de nos lois, vous allez encore étendre et affermir l'empire de la morale. Quoiqu'elle ait pour elle les préceptes de la religion, le cri de la conscience, les démonstrations du raisonnement, et jusqu'aux hommages de l'hypocrisie, elle peut encore trouver dans la loi un précieux auxiliaire, surtout lorsque celle-ci s'attache à caractériser et à poursuivre des actions répréhensibles. Et n'est-ce pas là une des principales intentions du projet sur lequel vous êtes appelés à délibérer? N'en doutons pas, il empêchera le retour de ces temps où l'empire de la morale était pour ainsi dire suspendu, où l'éclat du scandale et le silence de la loi jetaient dans les plus douloureuses angoises la délicatesse qui craignait également d'absoudre le crime ou d'insulter au malheur.

Le commerce sentira la valeur du bienfait qu'il va recevoir; il éprouvera d'autant plus de reconnais-sance, qu'on a mis plus de soin à écarter tout ce qui tendrait à troubler ses opérations, à compromettre sa loyauté, à nuire ensin aux belles destinées qui l'attendent.

TRA

Pourrait-on en développer l'infaillible prédiction, sans retracer tout ce qui a été fait pour accroître la prospérité intérieure, en même temps que pour rehausser l'éclat du nom français; sans répéter comment toutes les parties de l'administration se perfectionnaient, pendant que des triomphes anniversaires esfaçaient des victoires qui, les années précédentes, avaient épuisé l'admiration de l'Europe; comment l'Empereur méditait les hautes pensées qui devaient imprimer au Code de Commerce un caractere digne de son regne, tandis qu'il confondait avec les limites du grand-duché de Pologne celles de la confédération, qu'il couvre de son inviolable protection? S'il est vrai que les Etats confédérés doivent être considérés comme un vaste champ ouvert à l'activité du commerce français, il est permis de dire que le même traité, qui exigeait, il y a vingt ans, toute l'habileté du ministre de France à Pétersbourg, pour préparer de nouvelles relations commerciales entre deux puissances éloignées, se réduirait presque actuellement à un simple acte de bon voisinage. S'il est inconstestable que l'esprit de la législation, la gloire des armes, et la ferme volonté d'affranchir les mers doivent exercer l'influence la plus heureuse sur la splendeur du commerce, nous avons pour motif. d'espérance la sagesse du nouveau Code; pour augure, l'essor des aigles de l'Empire; pour garant, le génie de Napoléon.

## Nº 14.

RAPPORT fait au corps législatif, par le tribun TARRIBLE, l'un des orateurs chargés de présenter le vœu du tribunat, sur la seconde partie du livre III du Code de Commerce.

Séance du 12 septembre 1807.

# Messieurs,

Les faillites et les banqueroutes font encore le sujet du discours que je viens prononcer devant ART. vous.

A ces seuls noms, votre indignation toujours renaissante semble imposer à ceux qui paraissent dans cette tribune, le devoir de conjurer ce sléau destructeur du commerce. Oui, Messieurs, je devrais appeler le blâme sur la légéreté et l'inconséquence de ces hommes qui, sans notions, sans expérience, osent se livrer à des spéculations difficiles ou audacieuses, qui trompent leur ignorance et engloutissent des capitaux qu'une industrie sage et lente eût fait fructisier. Je devrais élever plus fortement ma voix contre cet esprit de vanité et d'ostentation qui, gagnant la confiance sous les dehors trompeurs de la richesse, dissipe rapidement sa propre substance et celle d'une foule de créanciers abusés. Je devrais marquer enfin du sceau d'une éternelle réprobation ces vampires plus coupables encore, qui, méditant de loin l'infâme projet de bâtir leur fortune sur des ruines, attirent la bonne soi dans leurs piéges; qui osent, en profanant la sainteté des lois,

épételour n se m Iniversitécéden

ce les lu

onfédérantion? Siles
re considée

vilé du con. Que le none que le none

rte l'habete ur prépuer deux pusellement

nconstespire de es men e sur la

motifur auant, le 140 (Nº 14.) LIVRE III, TITRES I A V.

couvrir leurs déprédations du voile des contrats li gitimes, et en jouir impudemment, sous les yeurs de même des victimes dont ils bravent le désespoir les larmes.

Nul sujet ne sera plus digne de l'éloquence d'un orateur homme de bien; nul sujet ne conviendrais davantage à cette magistrature censoriale que doi vent exercer devant vous, Messieurs, dans leur discours, les hommes appelés à discuter des projet de loi tendant à affermir ou à régénérer la morale au publique.

Mais des bouches plus éloquentes que la mienne ont déja rempli cette tâche honorable : et je crain- cessio drais, en vous présentant les mêmes tableaux, d'afaction des les impressions profondes qu'a produit dans effet tous les esprits la peinture trop vraie qui a été faite des ici, des désordres et des vices, je ne dis pas des commerçants, mais des corrupteurs du commerce.

Je vais donc, Messieurs, me renfermer dans un cercle plus étroit, et me borner à la discussion des dispositions contenues dans les chapitres IX, X et XI, que mon collegue vous a annoncé devoir être

e bén

Pas

in ac

36 gi

IM

es f

cell

es,

e1

No.

l'objet de mon rapport.

Vous avez vu, Messieurs, avec quelle sollicitude le projet de loi a pourvu à la conservation et à l'administration des biens du failli. Vous ne trouverez pas moins de sagesse dans les dispositions des chapitres IX, X et XI, qui exposent le but et les formes de la cession des biens de la part du failli, le mode à suivre pour la vente de ces mêmes biens, et le réglement des droits de divers créanciers.

Dès l'instant de la faillite, la loi dépouille le failli de l'administration de tous ses biens; elle la remet entre les mains de divers agents qui, sous la surveillance des tribunaux, sont investis du pouvoir de vendre ces mêmes biens et de percevoir tous les pro-

duits.

On se demandera quel peut être, dans ces circons-

plénitude dont ils peuvent être susceptibles, mais e que apporter quelque soulagement à la triste situation dans la débiteur qui s'en montre digne.

des pla cession des biens est un bénéfice misérable, la muivant l'expression des lois romaines. Il consiste à conserver au débiteur de bonne foi la liberté de sa e la personne lorsqu'il a fait l'abandon de tous ses biens

et je aux créanciers.

leaux La cession est volontaire ou judiciaire. 566

La cession volontaire s'opere dans le concordat, 567 La cession voioniaire de la cession de la cessi i a été lite et ses en considérations des parties.

lerce.

llicitude

a l'ad-

uverez

es cha-

formes

mode

e re-

reill

ursell

la cession judiciaire n'éteint les droits des créan-568 ciers, ni sur les biens existants du débiteur, ni sur er dans w ceux qu'il pourra acquérir par la suite. Elle n'a d'auussion des tre effet que celui de lui rendre et de lui conserver sa IX, Xe liberté. foir éire

Le bénéfice de la cession est une grace que la loi 575 p'accorde qu'aux débiteurs malheureux : elle ne la loit pas aux étrangers, aux dépositaires, aux tuleurs, administrateurs et autres comptables : elle la refuse aux stellionataires, aux banqueroutiers frauduleux et aux condamnés pour fait de vol.

Les formes de la cession judiciaire sont les mêmes que celles déja prescrites par le Code de la Procédure civile. Il serait superflu de vous en occuper.

Que le failli obtienne ou non le bénéfice de la ces-528 sion, ses biens déja remis entre les mains des créan-574 ciers doivent être vendus de la même maniere.

Les marchandises et tous autres effets mobiliers 492 peuvent être vendus aux encheres publiques : ils peuvent l'être aussi à l'amiable et à forfait, avec l'autorisation du tribunal. Ce dernier mode, inconnu aux

142 (Nº 14.) LIVRE III, TITRES I AV.

lois civiles, a été introduit pour simplifier et accé-ART. lérer les opérations.

Les immeubles étaient des objets plus précieux: leur vente exigeait plus de solemnité. Le projet lui 565 applique les formes déterminées par les Codes actuels, pour la vente des biens des mineurs. Il n'y a qu'une seule différence qui a pour objet de procurer avec plus de certitude l'élévation du prix à la vraie valeur de l'immeuble; elle consiste en ce que l'enchere, admise dans la huitaine après l'adjudication qui, dans la vente des biens des mineurs, doit égaler le quart du prix, pourra être bornée au dixieme.

Après avoir fixé le mode de la vente des biens du failli, la loi a dû s'occuper d'en distribuer le prix entre les créanciers; et c'est ici que se rattachent les réglements des droits divers qui peuvent leur appar-

tenir.

Ces réglements existent dans le Code Napoléon; mais il a paru utile aux auteurs du projet d'en retracer quelques-uns, de donner à quelques autres un plus grand développement; et ensin de porter dans certains d'entre eux des modifications réclamées par h l'intérêt du commerce.

En parcourant rapidement les dispositions du projet à cet égard, je fixerai plus particulièrement votre attention sur celles qui me paraîtront dignes de l'occuper.

La grande regle de la loi civile, relativement aux meubles, est la distribution de leur prix entre tous les créanciers indistinctement. Cependant elle accorde

des préférences aux créanciers privilégiés (1).

La regle et l'exception sont admises dans le projet 🐚 533 de la loi commerciale. L'article 97 veut que les créanciers ayant, sur les meubles, des privileges reconnus, soient payés sur les premiers deniers rentrés.

<sup>(1)</sup> Code Napoléon, art. 2093 et 2094.

de Ces privileges ne peuvent être que ceux que le Code poléon a définis et rangés sous ces deux titres, Pri-ART. eux. Leges généraux sur les meubles, Priviléges particuers sur certains meubles.

Mais tous ces priviléges jouiront-ils de leurs avanges respectifs, dans la distribution du prix des meuocumles d'un failli?

dlui

en p

pro-

otre

loc

ME

0115

rde

les motifs d'humanité et de justice, qui les ont le la tablis dans les cas ordinaires, doivent les maintenir leatindans celui-ci (1).

tégé, Le privilége du vendeur sur les effets mobiliers non me. payés, est le seul qu'il ait paru nécessaire de soumettre ieul, à des modifications, dont le but et les effets ne peuprin vent être bien saisis qu'en comparant le privilège, tel hentes qu'il est établi dans le Code Napoléon, avec celui qui in. est conservé dans le projet.

Le vendeur, suivant le Code Napoléon (2), a deux Majavantages: il a la préférence sur le prix des effets mobiliers qu'il a vendus, et qui sont encore en la reu possession du débiteur : il a en outre le droit de revendiquer ou de reprendre ces mêmes effets en naespe lure, lorsqu'ils se trouvent dans la main de l'acheœur, et dans le même état où il les avait livrés. L'un de ces avantages lui procure le prix du meuble vendu; fautre lui en rend la propriété.

Le projet du Code commercial n'accorde au ven- 576 deur que la revendication des marchandises qu'il a byrées à crédit, et il ne l'accorde qu'aux conditions iuivantes:

1° Que le débiteur sera en faillite;

2º Que les marchandises expédiées se trouveront 577 encore en route, et ne seront pas entrées dans les magasins du failli ou du commissionnaire charge de les vendre pour son compte;

3° Que ces mêmes marchandises, avant leur en-5-8

<sup>(1)</sup> Code Napoléon, art. 2101 et suivants.

<sup>(2)</sup> Id. Art. 2102, n° 4.

ART. trée dans les magasins, n'auront pas été vendues sur facture;

579 4° Qu'elles seront reconnues n'avoir subi, dans leur nature, quantité ou enveloppes, ni changement, ni altération.

Si toutes ces conditions se réunissent, le vendeur, à l'aide de la revendication, reprend en nature la pro-

priété des marchandises expédiées.

Si une seule vient à manquer, la revendication s'é-vir vanouit, et nul doute qu'avec elle ne doive s'évanouir aussi toute préférence sur le produit de la revente des

mêmes objets.

Ce dernier effet, du moins à l'égard de la partie du mobilier du failli qui consiste en marchandises, est implicitement renfermé dans le projet qui n'accorde que la seule revendication de ces objets, sans parler d'aucune préférence sur leur prix; mais il est mis surtout en évidence, par les savantes discussions qui ont fixé ce point de législation, et qui se réunissent toutes pour établir que, du moment où le droit de revendication a cessé, le prix des marchandises trouvées en la possession du failli doit être distribué indistinctement entre tous les créanciers, sans aucune préférence pour le vendeur.

S'il en était autrement, le but qu'on se propose en restreignant les revendications serait manqué; puisque le vendeur auquel on refuserait la restitution de sa marchandise en nature, en obtiendrait l'équivalent dans le recouvrement exclusif du prix. La revendication subsisterait en quelque sorte après son abolition, et elle ne ferait ainsi que changer

Je

d'objet.

Au surplus, la revendication introduite dans le commerce par des usages locaux, présentait des variations, des incertitudes, et des difficultés, qui ont fait sentir la nécessité de la régulariser et de la soumettre à une loi uniforme.

Les dispositions proposées par le projet sont ba-

145

sées sur les principes qui veulent que la vente suivie ART. de tradition transfere la propriété; sur l'équité, qui ne souffre pas que le vendeur et le prêteur ayant confié, l'un sa marchandise, l'autre son argent, pour en faire l'aliment du commerce du failli, soient soumis à des chances différentes; et enfin sur l'humanité, qui, dans le naufrage commun de la faillite, réclame tous le même intérêt.

Le projet conserve d'autres revendications qui reposent sur le fondement indestructible de la propriété

bien avérée.

Ur

ns

den

n si

no

te 🖟

Dattle

lises,

n'ac-

sans

lest

ons

118-

oit

ses

ue

IU-

1se

ė;

ge

Telles sont la revendication des marchandises dé-580 posées chez le failli, soit pour être délivrées à un tiers, soit pour être vendues pour le compte du déposant.

La revendication du prix de ces mêmes marchandises vendues conformément au mandat, lorsque ce

prix n'a été ni reçu ni négocié par le failli.

Et enfin celle des remises en effets de commerce 582 non payés qui se trouvent en nature dans le porte-feuille du failli, lorsqu'il paraît, soit par le mandat spécial qui les accompagne, soit par les livres du failli, que ces remises n'ont été faites que pour l'uti-lité du propriétaire.

Toute réclamation de privilége ou de revendication 584 peut être admise par les syndics avec l'approbation du commissaire, ou doit être jugée par le tribunal,

en cas de contestation.

Je n'ai point parlé du droit qu'a le créancier porteur d'un engagement de plusieurs co-obligés soliteur d'un engagement de plusieurs co-obligés solidaires et faillis, de participer aux distributions de 537
toutes les masses jusqu'à son parfait paiement; ni 538
de l'obligation imposée au créancier nanti d'un gage,
de souffrir qu'il soit vendu ou retiré, et de se contenter du recouvrement de sa créance sur le prix, s'il
est suffisant; ni du droit qu'a la caution de s'identifier avec le créancier qu'elle a payé. Toutes ces dispositions, puisées dans les principes élémentaires et

II. Motifs.

immuables du droit civil, s'appliquent à toutes les matieres et à tous les cas. Je me hâte de passer aux droits des créanciers hypothécaires et aux droits des semmes, qui sont réglés, les premiers avec une clarté, les seconds avec une moralité, également dignes de vos suffrages.

Tous les biens meubles et immeubles d'un débi-

teur sont le gage de ses créanciers (1).

Le créancier hypothécaire a, sur le cédulaire, l'avantage d'avoir assuré, autant que la prudence humaine peut le permettre, le recouvrement de sa créance sur la valeur d'un immeuble qui ne peut être dérobé à ses poursuites.

Pourra-t-il, nonobstant cette garantie, concourir, avec les créanciers cédulaires, à la distribution du

prix des meubles?

Cette question était un sujet de controverse dans l'ancienne jurisprudence. Le Code Napoléon n'en offrait pas une solution positive. Le projet la décide

iote:

inte

Cre

ren

dre

cons.

Deup

101

Tec.]

MIX!

yop!

avec autant de netteté que de justesse.

La distribution du prix des biens d'un débiteur ne peut varier au gré du hasard ou de la volonté d'un créancier. Il faut qu'elle soit réglée par des principes de justice et qu'elle soit soumise à un ordre fixe et invariable.

Lorsqu'un moyen de recouvrement qui a toutes les probabilités du succès, est ouvert à un créancier, il ne doit pas lui être permis d'en préférer un autre qui pourrait nuire aux intérêts d'une classe différente.

L'art. 99 (535) a fait une application de cette regle au créancier nanti d'un gage qui n'est inscrit dans

la masse que pour mémoire.

L'hypotheque sur un immeuble, dans la main du créancier hypothécaire, est aussi un gage tout aussi solide, tout aussi efficace qu'un gage mobilier.

<sup>1)</sup> Code Napoléon, art. 2093.

FAILLITES ET BANQUEROUTES.

43

 $d\acute{e}b_{i}$ 

, l'a.

anc

obé

urir

n di

dans

n of-

écide

ir ne

l'un

ipes

ie et

utes

éan-

er un

classe

regle

147 Si quelque ombre d'incertitude sur l'issue future de l'ordre hypothécaire, ne permet pas d'exclure ce ART. créancier de la distribution actuelle du prix des meubles, du moins faut-il que ce qu'il en reçoit soit réversible à sa source, lorsque les événements justisieront que la créance peut être acquittée sur le prix de l'immeuble affecté.

Quand la distribution du prix des immeubles pré-539 cede ou accompagne celle du prix des meubles, ceux des créanciers hypothécaires qui ne se trouvent point remplis, concourent seuls avec les cédulaires sur le prix des meubles, à concurrence de ce qui leur reste dû.

Cette regle est d'une justice évidente. Les créanciers hypothécaires qui ont reçu leur paiement intégral, sont satisfaits et n'ont plus le titre de créanciers; ceux qui ont reçu une partie seulement de leur créance, ne conservent leur titre qu'à concurrence de ce qui leur reste dû; ceux qui n'ont rien obtenu dans la distribution des immeubles, restent investis de tous leurs droits.

Ainsi, les créanciers acquittés sont exclus, dans ce cas, de la distribution du prix des meubles; les créanciers payés en partie y participent à concurrence du résidu, et les créanciers éconduits de l'ordre hypothécaire, y sont admis pour la totalité de leur créance.

Tout peut et doit être ramené de même à cette regle simple et lumineuse, lorsque le hasard des circonstances fait précéder la distribution du prix des meubles.

Tous les créanciers hypothécaires y participeront 54 E avec les cédulaires; mais, lors de la distribution du 542 Prix des immeubles, ils réintégreront dans la masse mobiliere, la totalité des sommes qu'ils en auront r çues, si leur créance hypothécaire, tout entiere, à été colloquée utilement, ou une quote proportionnelle, si la créance n'a été colloquée qu'en partie.

Ant. Ainsi disparaîtront, à l'avenir, dans tous les cas, les difficultés que faisait naître le concours des créanciers hypothécaires et cédulaires à la subhastation d'un patrimoine.

Les droits des femmes occuperent une place distinguée dans la pensée et dans le cœur des auteurs du Code Napoléon; ils prenaient leur source dans cette protection sage et éclairée dont l'homme se plaît à environner sa compagne, et dans la reconnaissance qu'il doit aux soins touchants qu'elle aime, de son côté, à lui prodiguer.

Ils furent examinés et accueillis avec un religieux intérêt.

La femme put recevoir toute espece de dons; elle fut associée aux bénéfices, sans courir le risque des pertes; la plus vive sollicitude veilla à la conservation de ses biens. Ces faveurs furent tout à la fois un hommage rendu à la sainteté du mariage et le prix des austeres devoirs que ce lien impose à celle qui réunit la double qualité d'épouse et de mère.

Pourquoi faut-il que les désordres qui ont corrompu la simplicité primitive du commerce amenent aujourd'hui la dure nécessité de retirer aux femmes des commerçants une partie des avantages qui leur avaient été si libéralement accordés?

Pourquoi faut-il que le luxe effréné de quelquesunes d'entre elles, leur dépense sans mesure, leur facilité à se prêter à des manœuvres spoliatrices, forcent le législateur à se montrer sévere, quand il voudrait n'être que généreux?

Cependant ce même législateur, en s'armant d'une

rigueur nécessaire, ne cessera pas d'être juste.

551

La femme du commerçant n'aura hypotheque pour sa dot et pour ses autres reprises mobilieres que sur les immeubles qui appartenaient au mari, à l'époque de la célébration du mariage.

La femme qui s'unit à un commerçant, s'unit aussi à sa fortune. Elle peut chercher sa sécurité dans les immeubles que son mari possede en ce moment, et qui paraissent placés hors du tourbillon du négoce; ART. mais elle ne peut asseoir que des espérances incertaines sur les fonds actuels du commerce et sur les metamorphoses nombreuses et rapides qu'ils sont

destinés à subir.

6

in.

Pie

STE!

E 8/2

E .

ile (±

Que ces mêmes fonds soient convertis dans la suite en marchandises nouvelles, en manufactures, en immeubles, en effets de tout genre, ils restent toujours les garants de la foi commerciale et le gage sacré des prêteurs. La femme, plus intimement liée au sort du débiteur qu'à celui des créanciers, est pardessus tout intéressée à obtenir dans le commerce des bénéfices qu'elle doit partager avec son mari; et elle ne peut, lorsque les événements trompent son attente, isoler sa cause et chercher son salut exclusif dans les débris d'une fortune qui ne pouvait acquerir de la consistance que par des succès, et qui devient une illusion lorsque les dettes absorbent toutes les valeurs réelles.

Moins encore peut-elle, dans le désastre d'une fail- 549 lite. aspirer à profiter des avantages que la munificence inconsidérée du mari lui aura prodigués. La loi fait beaucoup, en faveur de la femme. en révoquant les avantages qu'elle peut avoir faits de son côté à son mari; mais elle ne peut tolérer que les lambeaux d'une fortune épuisée se transforment en un gain scandaleux : elle doit repousser une femme avide qui, après s'être associée aux chances du commerce de son époux, voudrait, avec un titre devenu odieux par cela même qu'il serait lucratif, ravir le gage inviolable des créanciers.

La femme du commerçant failli sera donc privée. 515 non-seulement de tous les avantages qui lui avaient 546 été faits; mais encore elle n'aura aucun droit, ni sur 54les biens qu'elle aura acquis pendant le mariage, ni à raison des dettes qu'elle aura payées à la decharge de son mari, si elle ne découvre la source légitime où

elle aura puisé les sommes employées à ces acquisitions ou à ces paiements. A défaut de cette preuve, intérprésume que ces sommes appartiennent au mari, ét les acquisitions ainsi que les paiements doivent tourner au profit de ce dernier.

Et que les femmes des négociants ne se plaignent pas de cette rigueur! elle n'est pas nouvelle, elle est

conforme à leurs intérêts les plus chers.

comme étant propre à écarter des soupçons injurieux à la délicatesse d'une épouse : Evitandi autem turpis quæstus grâtid circa uxorem, hoc videtur quintus mu-

• cius probasse (1).

Desanciens tribunaux l'avaient admise par les mêmes motifs; et, se trouvant confirmée par la nouvelle loi, elle sera utile à l'honneur de la femme qu'elle affranchira de recherches qui pourraient quelque-fois l'entacher d'ombres fâcheuses : elle sera même salutaire pour sa tranquillité, puisque, si cette présomption n'existait pas, il serait souvent nécessaire d'examiner dans leurs sources les circonstances d'un paiement ou d'une acquisition; et que cet examen pourrait déchirer le voile mystérieux dont aurait été enveloppée une fraude coupable.

Ces diverses dispositions ne regardant que la femme d'un négociant failli, il fallait prévenir les restrictions trop judaïques qu'on aurait pu apporter à ces expressions. Le projet assimile à une femme qui épouse un homme actuellement commerçant, celle qui épouse le fils d'un négociant devenu lui-même négociant dans la suite, ou bien un homme qui, étranger au commerce, à l'époque du mariage, embrasserait cette promerce, à l'époque du mariage, embrasserait cette pro-

fession dans l'année de la célébration.

Ici finissent les principales modifications apportées à la loi civile, relativement aux droits des femmes des commerçants.

<sup>(1)</sup> L. 51. S. De Don, int. vir. et ux,

151

Tandis que les affaires d'un négociant se soutiendront dans un état de prospérité ou d'équilibre, tandis que sa fortune suffira pour faire face à toutes ses obligations, la femme, placée sous l'égide des lois générales, jouira de la plénitude des droits que lui promet le Code Napoléon. (Art. 2135.)

Les modifications qui nous occupent, uniquement 544 destinées à servir de frein et de remede à la faillite, n'auront leur effet que dans le cas où elle se réalisera; et encore, dans ce même cas, la propriété des

femmes ne souffrira-t-elle aucune atteinte.

Elles reprendront en nature les immeubles qu'elles auront apportés, et ceux qui leur seront survenus par

succession ou donation.

est

JN,

PR

Elles reprendront pareillement en nature les im-546 meubles acquis par elles, et en leur nom, des deniers provenant de successions ou donations, pourvu que l'origine en soit constatée par acte authentique, et que la déclaration d'emploi soit formellement exprimée dans le contrat d'acquisition; elles reprendront, disons-nous, ces biens avec les dettes et hypotheques dont ils se trouveront grevés de leur chef.

Elles reprendront les habits et linge à leur usage, 554 qui leur seront accordés par les syndics, et les bijoux, diamants et vaisselle qui seront justifiés leur avoir été donnés par contrat de mariage, ou leur être advenus par succession; tout le surplus des effets mobiliers restera dans la masse de la faillite.

Enfin, les femmes exerçant la reprise des sommes qui leur seront dnes pour restitution de dot, pour remploi de leurs biens aliénés, ou pour indemnité des dettes par elles contractées avec leur mari, auront une hypotheque légale sur les immeubles appartenant au mari à l'époque du mariage, mais non sur ceux qu'il aura acquis postérieurement.

Voilà les dispositions relatives aux droits des divers créanciers dans la faillite; elles assigneront à (Nº 15.) LIVRE IV, TITRES I A IV.

ces droits une juste mesure, et leur donneront toute l'efficacité dont ils sont susceptibles.

Puissent-elles remplir les vœux du génie immortel qui les a conçues! puissent-elles délivrer le commerce du sléau qui l'avilit et le consume! puissent surtout les femmes recevoir sans murmure et suivre avec docilité les leçons de l'expérience et de la sagesse! puissent-elles chercher dans la simplicité, dans la décence, dans la modération, dans l'économie, dans l'application à tous leurs devoirs, la vraie gloire de leur sexe, et contribuer ainsi à rendre au commerce sa splendeur et sa prospérité.

Les sections du Tribunat vous proposent l'adop-

tion du projet.

#### Nº 15.

EXPOSE des Motifs du livre IV du Code de Commerce, présenté au corps législatif, par le conseiller d'état MARET.

Séance du 4 septembre 1807.

### MESSIEURS,

Sa Majesté nous a chargés de présenter à votre sanction le livre IV du Code de Commerce.. de la Juridiction commerciale.

Ce livre traite de l'organisation des tribunaux de commerce, de leur compétence, de la forme de procéder devant eux, de celle de procéder devant les cours d'appel.

L'organisation des tribunaux de commerce differe peu de ce qu'elle est depuis plusieurs années. Ils auront des présidents, des juges et des suppléants.

to<sub>Ol</sub>

 $\mathfrak{q}^{0'}$ 

uis.

Jce,

ca,

Xe,

en.

La fixation du nombre des juges, ainsi que celui des tribunaux, celle des lieux où ils siégeront, n'ont pas paru du domaine de la loi; et en effet, Sa Majesté peut seule bien juger des besoins des localités. Il n'est pas à craindre qu'elle diminue le nombre actuel de ces tribunaux, dont, pour la presque totalité, une existence ancienne justifie le besoin: elle connaît d'ailleurs les services qu'ils ont rendus au commerce; elle compte sur ceux qu'ils lui rendront encore.

Tout Français faisant le commerce, est actuelle-618 ment appelé à l'élection des juges; elle sera confiée seulement à des commerçants, chefs des maisons les plus anciennes et les plus recommandables par la probité, l'esprit d'ordre et l'économie. Leurs noms 619 seront placés sur une liste de notabilité, rédigée par les préfets, et approuvée par le ministre de l'intérieur. Ce mode doit garantir la continuation des bons choix.

La question de savoir si les présidents et les juges 623 pouvaient être réélus indéfiniment, a été résolue négativement. La loi dispose qu'ils ne pourront être réélus qu'après un an d'intervalle. On ne s'est pas dissimulé qu'en prononçant ainsi, la loi pourrait quelquefois priver, pendant un an, un tribunal d'un ou plusieurs de ses membres les plus distingués; on ne s'est pas dissimulé qu'un tribunal fort rapproché de nous, où président depuis longtemps la probité et les lumieres, pourrait sentir plus vivement cette privation; mais fallait-il mettre tels autres juges également probes et éclairés, dans la position de souffrir d'une non réélection. Car, on ne peut se le taire, si la réélection sans intervalle était permise, tout juge qui ne l'obtiendrait pas, se croirait blessé dans son honneur. Or, la loi doit-elle placer dans cette situation des hommes qui abandonnent leurs affaires personnelles pour se livrer à un service pénible et gratuit? Il a paru d'ailleurs que, si la perpétuité

154 (No 15.) LIVRE IV, TITRES I A IV.

des fonctions, dans les tribunaux civils et criminels ART. était un biensait pour les justiciables, il était plus dans l'intérêt du commerce, que des commerçants fussent successivement appelés à juger leurs pairs. C'est donc dans l'intérêt du commerce et dans celui des commerçants, appelés par l'estime publique à

la fonction de juges, que la loi a prononcé.

Ce même intérêt réclame des décisions promptes, 642 une exécution rapide; la forme de procéder, tant 645 en premiere instance qu'en appel, doit être simple: le fait doit être rapporté avec une sorte de naïveié, et, autant que possible, par les parties elles-mêmes, afin que le juge soit plus à portée d'apprécier leur bonne soi. C'est dans cet esprit que les titres III et IV du livre que nous examinons sont rédigés; que l'art. 33 (647) du titre IV défend aux cours d'appel d'accorder des défenses, ni de surseoir à l'exécution des jugements des tribunaux de commerce, quand même ils seraient attaqués d'incompétence; c'est dans cet esprit, que l'art. 13 (627) de la loi que nous vous présentons interdit le ministere des avoués; disposition que vous avez déja sanctionnée dans le Code de Procédure civile, article 414, mais dont l'art. 13 (627) précité organise l'exécution. C'est dans cet esprit, que l'art. 11 (625) établit, pour la ville de Paris seulement, des gardes du commerce pour l'exécution des jugements emportant la contrainte par corps. La loi ne fait que redonner la vie à un établissement regretté par le commerce de Paris, parce

L'organisation des tribunaux de commerce, la 631 forme de procéder devant eux, était la partie facile de la loi dont nous vous exposons les motifs. Le titre II, de la Compétence, a présenté des questions

sans employer des formes trop dures.

que les gardes procuraient sûreté dans l'exécution,

plus importantes.

632 Depuis la publication de l'ordonnance de 1673, mais surtout depuis 1789, le commerce est devenu

la profession d'un bien grand nombre de Français; la volonté seule donne le droit de faire le commerce. Tel se livre habituellement au négoce, tel autre ne fait qu'accidentellement des actes qui, sous certains rapports, sont de véritables actes de commerce. -De là, on avait conclu que la compétence des tribunaux de commerce se déterminait par le fait qui donnait lieu à la contestation; que si ce fait était un acte de commerce, celui qui y avait pris part, quelle qu'en fût la cause, quelle que fût sa qualité, était justiciable d'un tribunal de commerce; qu'en définissant les actes de commerce, on réglerait invariablement la compétence des tribunaux de commerce; que, passant ensuite à la reconnaissance des actes de commerce, on devait considérer comme tels.... tous actes de trafic et négoce de denrées et marchandises.... toutes signatures données sur des lettres de change, ou billets à ordre.... toutes entreprises de manufactures, etc., etc... Ainsi, la compétence aurait été déterminée par le fait seul, sans exception.

L'application rigoureuse de ce principe a paru présenter de graves inconvénients, en ce que tous les Français, faisant des actes de trafic plus ou moins étendus, seraient tous, par ce seul fait, justiciables

des tribunaux de commerce.

63

an

le

Par exemple, un magistrat achete des denrées pour le besoin de sa maison; quelques circonstances le déterminent à en vendre une partie. D'après le principe que le fait détermine la compétence, comme dans l'espece, il y a eu achat et vente, et conséquemment trafic de denrées: le jugement des contestations nées sur la vente faite par le magistrat, appartiendrait au tribunal de commerce; cependant, en soi, l'acte de ce magistrat n'est pas un véritable acte commercial; c'est un acte civil qui, en cas de contestation, doit conduire les contractants devant les tribunaux civils.

La loi n'a donc pu admettre le principe dans sa généralité, mais elle a dû considérer que le Français 156 (Nº 15.) LIVRE IV, TITRES I A IV.

13

Noll

non négociant, que celui exerçant une profession eivile ou militaire, que le capitaliste qui achete des
marchandises ou des denrées au-delà de ses véritables besoins, fait alors un acte commercial de sa nature, puisque la quantité de la chose achetée prouve
l'intention de la revendre, ce qui constitue le trafic.
Cependant il n'y a encore que présomption; le fait
qu'il a acheté au-delà de ses véritables besoins, n'est
pas reconnu; la loi a dû réputer ce marché, acte de
commerce, et laisser aux juges l'examen du fait et
les conséquences à en tirer.

Mais si la loi a dû dire, tel acte est réputé fait de commerce, n'en est-il pas tels autres qui le sont si évidemment, qu'il n'y a point d'examen à faire pour les qualifier?.... Oui, sans doute; mais c'est en considérant, comme le fait la loi, le qualité des personnes qui ont contracté.... Et en effet, il est constant que les engagements et transactions entre négociants, marchands et banquiers, sont des actes positifs de commerce, à moins qu'il ne s'agisse de denrées et marchandises achetées pour leur usage particulier; car, dans ce dernier cas, ce n'est plus comme négociants qu'ils ont contracté, mais comme citoyens.

Il suit de ces considérations, que la compétence des tribunaux de commerce a dû être déterminée, soit par la nature de l'acte sur lequel il y aura con-

testation, soit par la qualité de la personne.

Ainsi, les tribunaux de commerce connaîtront....
de toutes contestations relatives aux engagements et transactions entre négociants, marchands et banquiers.... Entre toutes personnes, des contestations relatives aux actes de commerce.... et la loi définit ce qu'elle répute acte de commerce....

Il serait superflu de vous entretenir, avec détail, de ces définitions comprises aux art. 18 et 19 (632 et 633) de la loi; leur clarté paraît devoir nous en dispenser, et nous passons aux dispositions des articles

22 et 23 (636 et 637) qui ont des rapports avec ce que

dit l'article 18 sur la lettre de change.

Nous sommes obligés de rappeler l'article 112 du livre 1<sup>er</sup> du Code de Commerce; il porte: « Sont réquitées simples promesses toutes lettres de change « contenant supposition, soit de nom, soit de qualité, « soit de domicile, soit des lieux d'où elles sont tirées, « ou dans lesquels elles sont payables. » Les motifs de cet article sont.... que certaines circonstances changent la nature de l'engagement souscrit sous le titre de lettres de change, qu'alors il n'est qu'une obligation civile, dont l'examen appartient aux tribunaux civils; conséquemment, l'art. 22 (636) dispose que, sur la requisition du défendeur, le tribunal de commerce sera tenu de renvoyer au tribunal civil.

Mais il peut arriver que la lettre de change, réputée simple promesse aux termes de l'article 112, porte, en même temps, des signatures d'individus négociants et d'individus non négociants; l'art. 23(637) veut alors que le tribunal de commerce en connaisse, mais qu'il ne puisse prononcer la contrainte par corps contre les individus non négociants, à moins qu'ils ne se soient engagés à l'occasion d'opérations de commerce, trasic, change, banque ou courtage. Dans ce second cas, il y a, sauf celui d'engagement commercial, obligation civile de la part du signataire non négociant, et obligation commerciale de la part du signataire non négociant, et obligation commerciale de la part du signataire négociant; celui-ci a paru devoir entraîner l'autre devant les juges de commerce.

Les mêmes art. 22 et 23 (636 et 637), dont nous venons de rapporter des obligations relatives aux lettres de changes réputées simples promesses, reglent encore la compétence des tribunaux de commerce,

en ce qui concerne les billets à ordre.

On demandait que le billet à ordre fût, en tout, assimilé à la lettre de change, et pour la juridiction, et pour la contrainte par corps, quels qu'en sussent les signataires...

Après de longues discussions, les raisons, en faveur de cette opinion, ont paru plus spécieuses que
justes, et, conséquemment aux principes suivis pour
le réglement de la compétence des tribunaux de commerce, l'on s'est arrêté aux principes suivants.

Le billet à ordre portant des signatures d'individus non négociants, et n'ayant pas pour occasion des opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage, est une obligation civile qui ne peut

être soumise aux tribunaux de commerce.

Le billet a ordre portant, en même temps, des signataires d'individus négociants et d'individus non négociants, est, tout à la fois, une obligation civile pour les uns, et une obligation commerciale pour les autres; l'intérêt du commerce veut, dans ce cas, que les tribunaux de commerce en connaissent. Mais il ne faut pas qu'ils puissent prononcer la contrainte par corps contre les individus non négociants, à moins qu'ils ne se soient engagés à l'occasion d'opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage.

L'application de ces principes accorde au commerce tout ce que son intérêt, bien entendu, exigeait de la loi.... Aller au-delà, c'était mettre les individus non négociants dans le cas de ne pouvoir plus se servir d'un papier qui, avec un usage modéré, peut leur être utile dans leurs transactions sociales.... Aller au-delà, c'était étendre la faculté de se soumettre à la contrainte par corps, quand il est dans l'intérêt de l'État et dans nos mœurs qu'elle soit limitée..... Enfin, cette faculté eût fait prendre une autre direction aux emprunts pour affaires civiles, direction contraire à l'intérêt des familles, en ce qu'elle eût offert plus de facilités pour mobiliser les fortunes immobilieres.

C'est donc par des considérations d'ordre public que la loi a refusé d'assimiler, en tout, le billet à ordre à la lettre de change; mais, en même temps, Sele de Co

lts,

d'in

ccasi

 $\mathbf{ban}_{\mathbb{Q}}$ 

e pe

)8,1

lus n

n cin

ourly

'ainle

ďo-

elle a su ménager l'intérêt particulier du commerce; il a toujours été le but que nous avons tâché d'at-

Aussi, c'est dans cet intérêt que la loi dispose, 639 art. 25(639), que les tribunaux de commerce jugeront, en dernier ressort, toutes les demandes dont le principal n'excédera pas la valeur de mille francs, ainsi que toutes celles où les parties justiciables de ces tribunaux auront déclaré vouloir être jugées définitivement et sans appel.

C'est dans cet intérêt, que la loi accorde aux tri-635 bunaux de commerce une action fort étendue dans les faillites, le jugement des oppositions au concorcordat lorsque les moyens de l'opposant seront fondés sur des actes ou opérations dont la connaissance leur est attribuée, l'homologation du traité entre le failli et ses créanciers.

C'est dans cet intérêt, que les tribunaux de com-634 merce connaîtront des actions contre les facteurs, commis des marchands ou leurs serviteurs, pour le fait seulement du trafic du marchand auquel ils sont attachés; qu'ils connaîtront des billets faits par les receveurs, payeurs, percepteurs et autres comptables des deniers publics.

C'est enfin dans cet intérêt, que les billets sous-638 crits par un commerçant sont censés faits pour son commerce, et que ceux des receveurs, payeurs, percepteurs et autres comptables de deniers publics, sont censés faits pour leur gestion, lorsqu'une autre cause n'y ést point énoncée.

Il nous reste à vous entretenir, Messieurs, de la 638 disposition de la loi qui excepte de la compétence des tribunaux de commerce les actions intentées contre un propriétaire, cultivateur ou vigneron, pour vente de denrées provenant de son crû; elle se justifie d'elle-même, car il est évident que ces ventes ne sont point assimilables à celles que sait un commerçant.

#### Nº 16.

RAPPORT fait au corps législatif, par le tribun Gillet (de Seine-et-Oise), l'un des orateurs chargés de présenter le vœu du tribunat, sur une partie du livre IV du Code de Commerce.

Séance du 14 septembre 1807.

## MESSIEURS,

Il y a pour le commerce un abri nécessaire sans lequel il ne saurait prendre consiance en ses sorces, ni les faire concourir à la fortune publique; c'est celui d'une juridiction spéciale. Entre des hommes qui se communiquent fréquemment par le crédit, mais que de longues distances séparent plus fréquemment encore, il faut une justice distributive, simple comme leurs engagements, rapide comme le mouvement de leurs affaires.

Les législations d'Athenes et de Rome pourraient être citées à l'appui de ce principe; il fut consacré en des temps plus modernes, lorsque Venise, Gênes et Pise portaient dans l'Orient les secours du commerce aux guerriers des croisades; mais, sans recourir à des exemples etrangers, quiconque voudra étudier la marche du commerce en France, verra la juridiction commerciale suivre constamment ses traces et s'associer à ses progrès.

Dans les siecles du gouvernement féodal, lorsque le commerce errant, incertain et précaire, n'avait point encore de magasins fixes, les soires de Brie et

le Champagne étaient le lieu de trafic le plus fréquenté. Leur prospérité était due à des priviléges ART. que Philippe de Valois prit soin d'affermir par l'édit de 1349.

Il voulut, « qu'aux gardes de la foire appartînt la « cour et connaissance des cas et contrats advenus ès- « dites foires. » Et telle était la nécessité de cette disposition, qu'elle l'emporta par la seule force de la raison sur les jalousies de pouvoirs, alors si multipliées; « pour ce s'accorderent, dit le même édit, « prélats, princes, barons, chrétiens et mécréants, « en eux soumettant à la jurisdiction d'icelles foires, « et y donnant obéissance. »

Au siecle suivant, quand le voisinage de l'Italie appela le commerce des rives de la Marne à celles du Rhône, les foires de Champagne, transférées à Lyon, y porterent avec elles leur juridiction; et l'on vit s'élever en même temps chez les Lyonnais, l'industrie

et le tribunal de la conservation.

La mémorable époque du scizieme siecle arriva; c'était celle où le commerce devait se développer avec tous les arts favorables à la civilisation. Les négociants plus répandus furent moins ambulants, et la juridiction commerciale devint à son tour moins circonscrite et plus permanente. On la vit s'établir successivement à Toulouse, à Rouen, à Paris, à Bordeaux, à Tours, à Orléans, à Poitiers. Enfin, aux termes d'un édit du mois de décembre 1556, elle exista dans toutes les métropoles, capitales et villes de commerce où il y avait un siége royal. La plupart de ces établissements furent dus au chancelier de l'Hôpital; ils honorerent son administration, et s'honorerent à leur tour d'être nés sous les auspices d'un si grand magistrat (1).

c de cod

07.

s,
st

3

.

<sup>(1)</sup> Les lettres patentes de ce siecle sont les premieres qui donnent aux juges marchands le titre de consul; cette démomination paraît avoir été empruntée aux cités commerçantes de l'Italie.

Dans le grand siecle de Louis XIV, la même main art. qui fonda des manufactures, qui créa des compagnies pour le négoce extérieur, qui donna partout au commerce une activité nouvelle, craignit de laisser son ouvrage imparfait, si elle ne s'occupait pas en même temps à raffermir les bases de la juridiction commer. ciale. L'ordonnance de 1673 parut. Elle fut pour le monarque un nouveau titre de gloire, pour le ministere de Colbert, un nouveau droit à l'estime de la postérité. postérité.

Une période plus illustre que toutes celles qui l'ont précédée a commencé pour les Français; l'épée de mu Napoléon le Grand a tranché le nœud fatal qui liait les peuples du continent au joug des tyrans des mers. Le commerce long-temps opprimé est près de se relever plus indépendant et plus fort. N'est-ce pas vous and dire assez, Messieurs, que le moment est venu de de donner aussi aux juridictions commerciales une organisation plus vaste et plus active.

On peut réduire à quatre les principes essentiels de ces sortes de juridictions, et qui les distinguent mopr audr:

de toutes les autres :

1º Expérience des juges dans les opérations de con L'ar commerce;

2º Simplicité dans les débats entre les parties;

le le

lien

3º Procédure expéditive;

4º Rapidité dans l'exécution des jugements.

Ces principes, qu'on retrouve également dans l'édit nqu de 1349 et dans l'ordonnance de 1673, ont été soigneusement conservés dans le projet de loi qui vous est présenté. S'il contient quelques modifications aux le lois précédentes, c'est pour en améliorer les dispositions dans les détails. L'examen rapide que nous en la les allons faire suffira pour vous en convaincre.

Le ressort des tribunaux de commerce n'avait, en es général, presque aucun rapport avec les autres institutions judiciaires; pour bien connaître l'étendue que chacun d'eux embrassait, il fallait recourir au de système plus facile à saisir. L'arrondissement de chaque tribunal de commerce aura désormais les mêmes limites que l'arrondissement du tribunal civil.

Le nombre de cinq juges, déterminé par les lois 617 précédentes, était trop uniforme pour se trouver en proportion avec l'inégalité des arrondissements : là, ce nombre était trop considérable; ici, il ne l'était pas assez. L'art. 3 (617) laisse sur ce point une lati-

tude qui se prêtera mieux aux variétés locales.

thes on the second

My

Ur)

 $m_{\parallel}$ 

9

011

lait

L'édit de 1563, renouvelé par l'ordonnance de 1673, 618 admettait tous les notables à concourir à l'élection des 619 juges consuls; la loi du 16 août 1790 y admettait tous les négociants. Ainsi, dans le premier système, il y avait des électeurs qui pouvaient n'être pas commerçants; dans le second, il y en avait qui n'étaient pas notables: confusion imprudente, dans laquelle le négociant probe et expérimenté se trouvait à côté de celui qui n'avait aucun titre à la confiance. Le projet, dans ses art. 4 et 5 (618et619), prescrit une marche plus propre à faire prévaloir les sentiments d'honneur. Il faudra le concours des deux qualités, de notable et de commerçant, pour avoir le droit d'élire.

L'article 6 respire la même sagesse : en exigeant 620 que le président ne puisse être choisi que parmi les anciens juges, il donne aux parties une garantie nouvelle, aux juges un motif d'émulation qui ne peut

manquer d'accroître leur zele.

L'article 9 ne veut pas que le même homme soit 623 appelé au siége par deux élections successives, si ce n'est après une année d'intervalle : disposition pré-voyante, qui sert à conserver aux tribunaux de commerce le caractere qui leur est propre. Les juges n'y sont effet, et n'y doivent être autre chose que des pairs appelés temporairement à décider les contestations de leurs pairs. L'institution serait altérée, si la permanence des mêmes hommes sur le siège disposait

164 (N° 16.) LIVRE IV, TITRES I A IV.

le public à confondre leurs fonctions avec les magistratures civiles.

Par quelle autorité le serment des juges de commerce doit-il être reçu? Cette question avait produit,
dans notre ancien ordre judiciaire, de grands débats 629 dans notre ancien ordre judiciaire, de grands débats, et les usages sur ce point variaient dans les diverses localités. Sans doute il est convenable que les cours d'appel, comme juridictions supérieures, soient déd'appel, comme juridictions supérieures, soient dépositaires de ce serment; mais jusqu'ici il en résultait un déplacement quelquefois considérable, dont il était dur de faire supporter les longueurs à des commerçants, et les dépenses à des fonctionnaires gratuits. Le moyen terme adopté par l'art. 15 (629) maintient la regle et sauve les inconvénients.

Telles sont les mesures prises pour l'institution des

juges.

Quant aux débats des parties, l'ancien édit de 1349 627 avait fort bien exprimé combien ils devaient être simples; il voulait qu'on fit délaisser les parties de tous accessoires dilatoires, et que si elles faisaient pourchas sur ce, elles n'en fussent pas moins forcées de procéder sur le principal, et aller en outre. De là l'inutilité d'employer le ministere des hommes de loi pour leur défense. Aussi est-ce une maxime que le projet consacre dans l'art 13 (627); et véritablement, devant les tribunaux de commerce, les questions roulent bien moins sur la loi que sur les faits qui doivent être transmis sans étude et sans art.

Je ne vous parle pas des formes de procéder; le Code judiciaire les a fixées, et ses dispositions ap-

partiennent déja à la législation de la France.

Le projet n'ajoute rien à cet égard, sinon pour ce qui concerne les appels. On sait que, dans tous les 647 temps, ils furent un des moyens familiers employés par les plaideurs dans la vue de retarder l'exécution des jugements. Il est vrai que ceux des tribunaux de commerce étant exécutoires par provision, on est en

ral moins tenté de se pourvoir contre eux; mais, les attaquant pour cause d'incompétence, ne dest-on pas être admis à en faire suspendre l'effet? cetait là autrefois un des principaux prétextes pour bienir des désenses, et l'esprit inventif des debiteurs e mauvaise volonté n'eut pas manqué de recourir encore à cette ressource. Elle leur a été ôtée par l'artide 33 (647) du projet, en tempérant toutesois ce que cette prohibition a de rigoureux par toutes les concessions que la justice pouvait solliciter.

Le rétablissement des gardes du commerce, indi- 625 que par l'art. 11 625), est une autre mesure qui conourt au même but. Dans cet article, comme dans pas ceux du dernier titre, vous verrez que l'esprit du projet a été constamment d'assurer aux jugements tette exécution rapide, qui est un des attributs les

plus précieux de la juridiction commerciale.

1)

通

I

5 **R** 

I.

Je vous ai dit quelles dispositions vous sont proposées pour perfectionner son organisation et ses ressorts; mon collegue est chargé de vous développer les changements plus importants qui ont été faits par rapport à l'étendue de son action et aux matieres sur lesquelles elle s'exerce.

# Nº 17.

RAPPORT fait au corps législatif, par le tribun Delpierre, l'un des orateurs chargés de présenter le vœu du tribunat, sur la seconde partie du livre IV du Code de Commerce.

Séance du 14 septembre 1807.

## Messieurs,

On a reconnu de bonne heure en France, que le commerce avait besoin d'une législation spéciale, dont les principes sussent plus séveres que ceux de la loi qui gouverne les intérêts généraux de la société. L'ordonnance de 1673 régularisa complètement, parmi nous, ce régime indispensable d'exception. Mais, quelque idée que le législateur eût, à cette époque, de l'importance du commerce, on s'aperçoit aisément qu'il fut maîtrisé par les habitudes et les opinions nationales. Le systême des corporations et des priviléges s'étendait alors à tous les états, à toutes les professions, à tous les arts, et semblait être le grand mobile de la monarchie. Les deux premiers ordres repoussaient le commerce vers le tiers, et lui abandonnaient avec dédain une source de richesses qui devait bientôt l'elever aussi haut qu'eux. Dans un tel ordre de choses et dans une telle disposition des esprits, l'autorité de la loi commerciale dut se borner à la communauté des marchands, hors de laquelle tout commerce était interdit. De cette limitation sortit la juridiction personnelle qui a pour base les noms au lieu des choses, les vraisemblances au lieu des réapare hard

laser

 $C_{0_{k}}$ 

doat

loi

01-

115

œ,

160

SI

lege

ofe

j

stés. Ce plan était étroit sans doute, mais le législaeur du seizieme siecle n'aurait pu donner au commerce une organisation plus vaste et plus digne de lui, sans choquer une foule d'orgueils et de préjugés, sans bouleverser peut-être la constitution de l'état. Celui d'aujourd'hui, pour le constituer d'une maniere large et honorable, est libre de toute entrave. L'opinion hautaine qui réputait ignoble l'état de commerçant, a été profondément extirpée en France, dans une crise semblable à celle qui, il y a deux siecles. l'anéantit en Angleterre. La faveur marquée du souverain, l'esprit de nos lois, la considération publique, assignent au commerce un des premiers rangs parmi Jes professions que peuvent exercer les Français. Le Code qui va le régir sera purgé des regles qui pourraient rappeler d'injustes et de dangereux mépris; s'occupant d'un intérêt universel et de premier ordre, il envisagera non plus des classes, les unes superbes, les autres humiliées, mais la masse entiere des citoyens devant qui la loi politique ouvre indistinctement toutes les carrieres utiles ou glorieuses; il ne demandera plus aux individus, pour leur indiquer le tribunal qui doit les juger, ce qu'ils sont, mais ce qu'ils font. Cette regle, qui consacre la dignité des hommes, affermit encore la masse de la justice; en effet, la qualité des personnes n'est pas la mesure de la qualité de leurs actions; la nature des faits, au contraire, est une et invariable. De la premiere théorie naît une juridiction incertaine et incomplete, qui entrave et inquiete le commerce : de la deuxieme, sort une autorité positive et indéclinable qui le seconde et le rassure. L'une tend à remplir d'une foule de débats sur la compétence, les avenues d'un ordre de tribunaux institués pour juger avec célérité; l'autre tend à en écarter toutes les exceptions dilatoires, et à faire aborder immédiatement la difficulté.

C'est une incontestable maxime, qu'une grande liberté d'action et surtout une profonde sécurité,

ART.

sont nécessaires au développement et aux succès du commerce. Or, un individu qui, par un mouvement spontané, se jette dans la sphere des opérations commerciales, en rompt la chaîne, s'il ne s'y lie comme un de ses anneaux. Là, toutes les combinaisons, tous les faits sont dans une dépendance mutuelle et dans un état permanent d'action et de réaction. Quelle que soit la profession qu'on exerce, la condition à laquelle on appartienne, on se classe parmi les négociants dès qu'on achete, qu'on vend et qu'on spécule comme eux. Ainsi la juridiction réelle organisée par le titre II du IVe livre du nouveau Code, pour atteindre une innombrable quantité d'actes qui échapperaient à la jurisprudence personnelle, donnera au commerce des 🕷 motifs plus puissants de confiance et d'abandon, à m ses tribunaux une marche plus rapide et une action in plus énergique. D'un côté, la crainte d'une condamnation instante éloignera de la carriere des affaires, cette nuée de forbans qui ne s'y jettent que pour vivre de subterfuges et de délais; de l'autre, l'espoir d'une prompte justice y attirera cette foule d'hommes industrieux et honnêtes, pour qui les disciplines séveres sont moins un sujet d'inquiétude, qu'une cause de tranquillité.

Jetons un coup-d'œil sur l'état présent de la société, aux besoins et aux tendances de laquelle toute loi sage doit répondre et veiller. Nous verrons une foule d'hommes qui cherchent à porter sur d'utiles entreprises, l'activité dont la révolution a partout exalté le principe. Dans les campagnes, dans les villes, sur les frontieres, sur les côtes, chacun épie l'occasion de rétablir ou d'avancer sa fortune; celui qui a des fonds disponibles, médite une opération lucrative; l'esprit de spéculation, qui ne résidait guere que dans une classe, s'est, pour ainsi dire, emparé de la nation. Dans de semblables circonstances, ce serait une vue bien fausse que de s'attacher à un signe public, tel que la tenue habituelle d'un comptoir ou la prise

annuelle d'une patente, pour asseoir et circonscrire l'autorité des tribunaux de commerce. La loi pouvait, sans de grands inconvénients, resserrer leur juridiction dans d'aussi étroites limites, lorsque le régime des corporations, secondé par l'opinion et les mœurs, concentrait à peu près tous ses actes dans les professions autorisées à les faire; mais elle doit lui donner plus de force et de portée, depuis que le principe de la libre concurrence, devenu l'ame de notre industrie, a fait naître une émulation générale dans les arts, et suscité dans toutes les têtes le génie des inventions, des entreprises et des affaires. Si le commerce a fait fleurir de petits états et de faibles cités, que ne réserve-t-il pas à un vaste Empire qui réunit à la fois un Gouvernement habile et vigoureux, un sol assez riche pour alimenter ses habitants et ses fabriques, et un peuple dont l'activité et la bravoure peuvent couvrir le globe de ses comptoirs pendant la paix, et de ses trophées pendant la guerre?

Mais, le premier soin à prendre pour faire concourir aux développements du commerce, tant de ressources et de forces, c'est de régler avec sagesse l'administration de la justice qui lui est propre. Les bases sur lesquelles elle reposera, seront prises dans la nature même des choses, et constitueront un pouvoir qui, interrogeant les faits pour déployer son action, préviendra, et les applications fausses, et les exceptions mensongeres. Cependant, pour lui donner une organisation encore plus complete et plus rassurante, le titre II du livre IV fortifie le principe de la 63r juridiction réelle, de la disposition de l'ordonnance qui fondait sur la quantité de personnes, l'autorité des juges consulaires, et consacre un système mixte en vertu duquel les négociants, marchands et banquiers en titre, seront en tout temps justiciables des tribunaux de commerce, à raison de leurs obligations et de leurs négociations respectives, tandis que les autres citoyens ne seront assujétis à leur juridiction,

II. Motifs.

8

170 (No 17.) LIVRE IV, TITRES I A IV.

qu'à raison des actes réputés commerciaux auxquels ils auront participé.

Qand il serait vrai de dire que la loi aurait pu arriver jusqu'aux marchands, négociants et banquiers, par la seule voie, par le seul indice des faits, ce serait toujours un acte de sagesse que d'éviter une innovation trop brusque, que d'introduire des idées nouvelles à la faveur des anciennes, et d'assurer, par une prudente transaction, le succès d'une utile réforme. Mais le concours de deux moyens tendant à la même fin, n'a pas été admis uniquement dans ces vues; il nous a même paru nécessaire, pour concilier, dans plusieurs circonstances, les intérêts du commerce et du public. Quand on cherche à coordonner les objets divers qui sont la matiere des lois, on s'aperçoit bientôt qu'ils ne peuvent se prêter tous à une mesure uniforme, ni se régler par un principe absolu. Il a bien fallu, par exemple, à l'occasion du billet à ordre, distinguer entre ses signataires, l'individu négociant de celui qui ne l'est pas; il a bien fallu donner au dernier une sauvegarde contre ses besoins ou ses passions, lui défendre d'acheter au prix de sa liberté des ressources ou des jouissances éphémeres, et maintenir, par cette interdiction, l'usage des conventions civiles, et l'autorité douce et paisible de la loi commune.

C'est peut-être ici le lieu d'exposer, en peu de mots, le but de ce contrat, les combinaisons dont il sera susceptible, et les effets qu'il produira sous chacune

de ces modifications.

Après les pertes immenses que le commerce français a essuyées depuis quinze années, soit par une suite de notre révolution, soit par l'effet de la guerre maritime et des pirateries britanniques, le prenier soin du Législateur qui cherche à en ranimer les éléments, c'est d'attirer vers lui les capitaux dont il a besoin, pour renouveler ses entreprises au dedans et au dehors. Or, quel est le meilleur moyen d'exciter au dehors. Or, quel est le meilleur moyen d'exciter

ceux qui possedent des especes, à les livrer à l'industrie commerciale? c'est de simplisier pour eux les for-ART. mes du prêt et du remboursement. L'usage des contrats civils entraîne peut-être trop de difficultés et de lenteurs, pour ménager jamais des ressources au chef d'atelier ingénieux, au négociant habile qui a besoin de trouver des fonds à l'instant; d'ailleurs, les manufacturiers et les commerçants ne peuvent pas toujours hypothéquer des immeubles; la plupart d'entre eux n'ont souvent pour toute propriété, que leur travail, leur bonne conduite, et leurs talents. Il faut trouver, pour cette classe précieuse qui emploie les bras du pauvre, qui met en œuvre les produits de notre agriculture et exporte ceux de nos fabriques, il faut trouver un moyen d'emprunter qui s'accorde avec la nature de ses besoins et celle de sa fortune. Le billet à ordre le lui présente; si les individus dont elle se compose engagent leur liberté au prêteur qui vient à leur secours, c'est dans leur propre intérêt, car plus la garantie que le prêteur offre au capitaliste est puissante, moins les conditions du service qu'il en obtient sont onéreuses.

Ainsi, l'emploi du billet à ordre aura le double avantage de seconder l'industrie nationale et de réduire le prix de l'argent. Mais ce contrat n'est pas destiné seulement à produire ces deux effets déja si importants; il sera susceptible d'être négocié; et, en accroissant, sous cette forme nouvelle, la somme des valeurs mises en circulation, il tendra à rendre les especes moins nécessaires, et par conséquent encore moins cheres. Ainsi, il agira successivement de deux manières, pour diminuer le taux de l'intérêt.

Le billet à ordre est donc un véritable biensait pour le commerce; c'est l'utile auxiliaire qu'attendait la lettre de change, c'est le complément du système ingénieux et fécond des effets négociables; sans effort, sans embarras, il crée sur chaque place une sorte de banque de circulation, infiniment plus rassurante

172 (Nº 17.) LIVRE IV, TITRES I A IV.

que ces banques de circulation collectives, dont les ART. ressources sont souvent illusoires, l'administration

toujours douteuse et quelquefois infidele.

Si, dans quelques circonstances, l'avarice tourne contre l'industrie un ressort créé pour la seconder, ce sera un mal, sans doute, mais qu'on ne préviendrait pas en s'en tenant aux termes de la législation actuelle. Au reste, cette passion vile, qui n'exerce ses ravages que dans les temps de souffrance, est à la veille d'être exilée sans retour du sol français. Le chef vigilant qui s'occupe de l'enchaîner par des regles, l'extirpera bien plus sûrement encore, par l'influence de la prospérité dont il répand les semences à pleines mains, sur toutes les parties de l'Empire.

Voyons maintenant pour quels motifs le projet admet en même temps, dans le billet à ordre, le caracrere civil et le caractere commercial. Ce mélange de deux natures d'engagements, dont l'une repose sur les biens et la liberté des signataires, et l'autre sur leurs biens seulement, présente, au premier aspect,

l'image d'une bigarrure.

636

Mais, en examinant les choses de près, on voit que, sans ce concours de signatures d'inégale valeur, le billet à ordre n'atteindrait qu'un des buts que la loi se propose. En effet, ce contrat n'a pas seulement pour objet de faciliter les emprunts aux fabriques et au commerce, il doit devenir encore négociable; or, jamais il ne serait livré à la circulation, si le créditeur originaire, qui sera presque toujours un propriétaire ou un capitaliste, s'exposait, en le passant à l'ordre d'un tiers, à l'événement de la contrainte par corps. Il faut qu'il puisse s'en dessaisir sans danger, et le jeter sur la place, aux risques seuls du négociant qui l'aura souscrit en sa faveur. L'un le cautionnera de sa fortune, l'autre de sa personne, et la réunion de ces deux garanties, lui donnera toujours un degré suffisant de crédit, pour le faire rechercher par le commerce.

Le billet à ordre, sous sa forme purement civile, circulera dans une sphere moins étendue; mais alors même il aidera au paiement des sommes dues par les fermiers aux propriétaires, et par ceux-ci aux fournisseurs habituels de leurs maisons. Il fera office de monnaie dans une foule de circonstances que le mouvement de la société reproduit sans cesse, et où des valeurs négociables produisent souvent le même effet que des paiements en especes.

Les contestations qui pourront naître du billet à ordre simple, seront jugées par les tribunaux ordinaires. Ce billet n'est autre chose, en effet, qu'une cédule transmissible avec plus de célérité, mais à laquelle la loi ne peut ni ne doit ôter son caractere primitif, en l'affranchissant des formalités du trans-

port.

Quand le billet à ordre sera souscrit alternative- 637 ment d'individus négociants et d'individus non négociants, tous les signataires indistinctement, en cas de contestation, ressortiront des tribunaux de commerce qui prononceront contre les uns la contrainte par corps, et ordonneront sur les autres l'exécution mobiliere. Il fallait donner à la même autorité le droit de rendre ces deux especes de jugements, sur une matiere indivisible de sa nature; et, comme dans les causes mixtes c'est l'objet le plus grave qui entraîne celui qui l'est moins, il était juste de déférer aux tribunaux de commerce la connaissance de ce genre de différends.

Le motif des autres attributions que leur donnent 635 les articles 21 et 22 du titre II, est encore plus 636 palpable.

L'article 24 a pour objet de préserver de toute 638 poursuite alarmante, d'abord, les propriétaires et les cultivateurs qui vendent annuellement leurs denrées; en second lieu, tous les individus sans en excepter les négociants, qui achetent des marchandises ou des denrées pour leur usage et leur consom-

174 (N° 18.) LOI RENDANT LE CODE EXÉCUTOIRE

mation. Bien que les termes dans lesquels l'art. 18 (632) est concu, eussent excepté implicitement ces divers actes de ceux qui sont réputés commerciaux, les anteurs du projet ont cru devoir les en distinguer par une disposition formelle qui n'aura pas besoin du secours du raisonnement, pour diriger et rassurer tout le monde.

Les sections de législation et de l'intérieur du tribunat, après avoir attentivement examiné le titre II du livre IV du Code de Commerce, dont je viens d'essayer de développer la théorie, du moins quant à ses points principaux, sont demeurées bien convaincues que les vues qui ont présidé à l'organisation de la juridiction commerciale, qui en ont déterminé l'étendue et les restrictions, sont toutes parfaitement conformes à l'état politique et moral de la nation, aux besoins du commerce, aux intérêts des citoyens, et aux principes immuables du Code Napoléon. Elles en ont voté l'adoption, ainsi que des trois titres qui forment avec lui le IVe livre du Code.

#### Nº 18.

EXPOSÉ des Motifs de la loi portant fixation de l'époque à laquelle le Code de Commerce sera exécuté, présenté au corps législatif, par le conseiller d'état Corvetto.

Séance du 8 septembre 1807.

### MESSIEURS,

LE Code de Commerce s'éleve à côté du Code Napoléon : de nouveaux bienfaits vont se répandre sur la France. Pendant que la Victoire marchait sous les aigles françaises aux bords de la Vistule étonnée, la Législation commerciale recevait en silence des améliorations que l'expérience avait indiquées.

LRT.

Le commerce va prendre une nouvelle direction: les lois seront en harmonie avec ses besoins, avec ses habitudes, avec ses véritables intérêts: ces lois seront simples et faciles; elles ne déploieront de sévérité que contre la fraude; elles préviendront l'imprudence, elles corrigeront l'inconduite, elles soulageront le malheur. Le scandale insultant des faillites ne révoltera plus l'homme juste et sensible. Les transactions commerciales reposeront sous l'égide de la bonne foi et sous la garantie des tribunaux éclairés, qui honoreront eux-mêmes le commerce. L'artisan industrieux dans son atelier, l'honnête commerçant au milieu de ses sages combinaisons, le navigateur intrépide, du sein même des tempêtes, béniront le nom auguste et chéri du grand homme qui, après avoir récomposé et vengé la patrie, lui prépare toutes les sources d'une prospérité permanente, qui ne connaît de repos que dans un changement de travail, et dont le bonheur ne se compose que de la félicité de son peuple!

Mais il est temps, Messieurs, d'accélérer ces bienfaits. Sa Majesté a pensé que le premier jour de l'année qui s'avance doit être signalé par l'époque

de l'exécution du Code de Commerce.

Le temps n'est pas loin, sans doute, où la victoire ou la paix rouvriront les mers aux nations et ses routes ordinaires au commerce. Le Code que vous aurez adopté deviendra alors le droit commun de l'Europe.

Associé depuis long-temps aux travaux pacifiques du plus grand des princes, vous vous empresserez sans doute d'élever ce nouveau monument à sa gloire : et quelle récompense que de pouvoir vous dire à vous-mêmes : Nous avons contribué au bien de la patrie sous les auspices de Napoléon!

# Nº 19.

RAPPORT fait au corps legislatif, par le tribun Jubé, l'un des orateurs chargés de présenter le vœu du tribunat, sur la loi portant fixation de l'époque à laquelle le Code de Commerce sera exécuté.

Séance du 15 septembre 1807.

## Messieurs,

Après avoir donné au commerce la loi qui va le régir, il vous reste à déterminer l'époque à laquelle cette loi commencera d'être exécutée.

Sa Majesté pense que le premier jour de l'année prochaine doit être signalé par cette espece d'inauguration.

Dans l'avant-dernier siecle, les années qui virent promulguer le Code de Commerce et l'Ordonnance de la marine, furent marquées par une grande activité dans l'administration, et par de brillants succès. Les premiers embellissements de la capitale, l'établissement de nos premieres manufactures, la renaissance de notre marine, le châtiment des pirates, se rattachent à l'époque des premieres lois de Louis XIV et de ses nouvelles conquêtes.

Cependant, qu'étaient ces avantages, si nous les comparons aux merveilles qui se pressent et qui s'ac-

cumulent sous nos yeux?

Et sans parler de ces campagnes si rapides dans lesquelles l'Empereur assurait, à cinq cents lieues de nos frontieres, le triomphe de ses armes, en moins de temps que les autres rois n'en mettent à rétablir

de

loi

le

l'ordre dans une de leurs provinces; sans parler de tant de trophées, sans compter ces couronnes dis-ART. tribuées, ces royaumes assignés, pour nous servir des expressions que consacre une médaille antique et célebre; sans nous arrêter même sur cette institution héroïque si bien adaptée à la nation française, et où tous les talents, tous les services, toutes les vertus ont l'espoir d'être récompensés par l'honneur et par la patrie, dont le souverain est l'organe; sans vous entretenir de ces travaux si nombreux au milieu desquels nous marchons, et qui élevent des monuments impérissables à la gloire de nos armées, de ces travaux qui font jaillir de tous côtés des eaux limpides et salutaires, qui terminent, comme par enchantement, ces chefs-d'œuvre anciennement entrepris, et que leur long abandon nous faisait regarder comme des ruines; sans reporter vos regards sur ces musées immenses où viennent se ranger les tributs qu'ont levés sur tous les temps, sur tous les pays, sur toutes les écoles, le courage et la victoire; qui de nous pourrait nombrer les fabriques encouragées, les ateliers secourus, les haras restaurés, les canaux, les ponts, les ports militaires et marchands, créés, réparés ou perfectionnés, les fleuves rendus navigables, les routes enfin assises par le génie sur ces monts où la nature, bien loin de redouter d'être jamais vaincue, s'était crue jusqu'alors inaccessible! Qui n'admirerait l'industrie française subitement rendue à son lustre par le zele, par la loyauté des négociants, et par la direction que tant de gloire et de bienfaits impriment à l'esprit public!

Les asyles ouverts à l'humanité souffrante s'enrichissent; les écoles destinées à l'étude des sciences, des lois, et des beaux-arts, se multiplient; et l'enthousiasme éclairé, riche des matériaux qui naissent autour de lui, n'interroge l'antiquité que pour

8...

178 (N° 19.) LOI RENDANT LE CODE EXÉCUTOIRE, etc. mieux assurer aux chefs-d'œuvre qu'il enfante, le respect et l'admiration des siecles à venir....

Voilà sous quels auspices et avec quel cortége va

paraître le Code de Commerce.

Pour mieux honorer une profession sur laquelle se fondent en grande partie le bonheur et la prépondérance des empires modernes, ce Code écarte loin d'elle le scandale et la mauvaise foi.

Mais bientôt, Messieurs, cette loi nouvelle ne sera point circonscrite par les limites de notre territoire. Ce morument de gloire, à l'élévation duquel vos mains ont concouru, sera aussi pour le monde un gage de bienfaisance. Semblable à ce premier des phares, modele admirable de tous les autres, et sur lequel on lisait cette inscription: « Aux Dieux con-« servateurs, pour l'avantage de ceux qui naviguent, » ce nouveau Code pourra porter à son frontispice: « Aux Dieux bienfaisants et à la bonne foi, pour l'a-« vantage de ceux qui se dévouent au commerce et à « la navigation. »

Le Tribunat, dont-nous sommes les organes, vote l'adoption du projet de loi qui fixe au 1<sup>er</sup> janvier 1808 l'époque à laquelle le Code de Commerce sera

exécuté.

# SUPPLEMENT

A U

### CODE DE COMMERCE.

#### Nº 20.

EXPOSÉ des Motifs de la Loi présentée au corps législatif, par le conseiller d'état Jaubert, concernant la fixation du taux de l'intérêt de l'argent.

Séance du 3 septembre 1807.

### MESSIEURS,

uel

 $100^{1}$ 

101

192

oir<sub>t</sub>

eu

de Su

> Un des objets qui ont fixé l'attention de Sa Majesté, dans les premiers instants de son retour, ART, c'est la fixation de l'intérêt légal et conventionnel.

Cette matiere est intimement liée au maintien de l'ordre social, à la restauration de la morale publique, à la conservation des propriétés, à la sûreté du commerce.

Dans tous les temps, les nations civilisées se sont occupées de l'intérêt de l'argent.

Leur législation a dû varier.

Chaque pays, en effet, a ses mœurs, ses habitudes qui tiennent au caractere national, qui tiennent aussi à l'étendue du territoire, au numéraire circulant, comparé à la population et au commerce.

En France, avant l'assemblée constituante, on ne

180 (N° 20.) SUPPLÉM. AU CODE DE COMMERCE.

connaissait en matiere civile, que l'intérêt légal, qui courait du jour de la demande en justice.

Les lois ne permettaient pas de stipuler des in-

térêts pour un simple prêt.

Cependant, dans la pratique, on avait imaginé divers moyens détournés de faire produire intérêt à cette espece de contrat.

La plupart des parlements avaient aussi introduit cette maxime, que les intérêts payés ne pouvaient être répétés.

En matiere de prêt commercial, l'usage avait

consacré les stipulations d'intérêt.

Tel était l'état des choses, lorsque l'assemblée constituante décréta, le 3 octobre 1789, que tout particulier, corps, communautés et gens de main morte pourraient, à l'avenir, prêter l'argent à terme fixe, avec stipulation d'intérêt, suivant le taux déterminé par la loi, sans entendre rien innover aux usages du commerce.

Ainsi la législation était bien fixée; l'intérêt légal

était de cinq pour cent, sauf la retenue.

En matiere civile, l'intérêt conventionnel pouvait être stipulé jusqu'à cinq pour cent.

Mais encore alors, la retenue était de droit.

Ce ne fut que le 23 novembre 1790, que l'assemblée constituante permit la stipulation de la nonretenue.

A l'égard du commerce, les usages faisaient la regle. En général, c'était six pour cent, ou demi pour cent par mois.

Ces regles ne purent résister à la création du

papier-monnaie.

Le mal s'accrut par la loi du 11 avril 1793, qui déclara expressément que l'argent était marchandise.

La loi du 6 floréal an II, rapporta celle du 11 avril; mais les conséquences du principe qui avait été proclamé, ne s'en faisaient pas moins sentir dans la plupart des affaires qu'on traitait alors.

L'élévation des intérêts n'était plus qu'une spéculation ordinaire.

De là ces excès auxquels on se livra pendant le

cours de ces temps désastreux.

De là aussi les incertitudes des tribunaux, dont les uns auraient voulu élever un mur contre l'usure, tandis que les autres semblaient se déguiser tous les maux qu'elle entraînait.

L'avénement de Sa Majesté, au 18 brumaire,

fut l'époque du retour à l'ordre.

Les grands principes d'organisation sociale furent

remis en action.

Ensin, le Code Napoléon vint poser les bases de la législation civile, et statua sur l'intérêt légal et conventionnel.

L'article 1907 s'exprime ainsi:

« L'intérêt est légal ou conventionnel.

« L'intérêt légal est fixé par la loi.

« L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. »

Le Code laissait donc toute liberté dans les sti-

pulations.

Seulement, il déclarait que la fixation de l'intérêt restait dans le domaine du législateur.

Cette sage circonspection s'explique par les circonstances où nous étions alors.

Sans doute le germe de toute amélioration existait depuis l'avénement de SA MAJESTÉ.

Mais toutes les traces des anciens malheurs

n'avaient encore pu être effacées.

La fortune publique était assurée; mais les fortunes particulieres se ressentaient encore de cette commotion qui les avait frappées, soit par la création du papier-monnaie, soit par d'autres événements auxquels nous ne devons plus nous arrêter, que pour bénir la main qui nous a retirés du précipice.

Le Code Napoléon a donc fait tout ce qui était

possible dans les circonstances où il a paru.

(Nº 20.) SUPPLÉM. AU CODE DE COMMERCE.

Ajoutons que ce Code, qui ne doit contenir que des regles élernelles, ne pouvait pas non plus fixer le taux de l'intérêt, qui est variable de sa nature, et qu'il suffisait de le laisser dans le domaine de la loi.

Le temps est venu, où il s'agit d'examiner si cette

Phi

pescilli

الملفة

127

OU

1a (

Vals

g pol

le p

Mierr

Tont

medi

Ale C

dd(til

10:15

Mác.

lare

Sans

(Iffice

10)

्रा पुर

igi on dila

المارو

an a

pris

Ea,

fae de

proot

un e

(1)

fixation est nécessaire.

Il suffit, pour le décider, de jeter les yeux sur les maux qu'a produits et que produit encore l'arbitraire dans les stipulations.

Il est reconnu que le taux excessif de l'intérêt de l'argent attaque la propriété dans ses fondements;

Qu'il mine l'agriculture;

Qu'il empêche les propriétaires de faire des améliorations utiles; qu'il corrompt les véritables sources de l'industrie;

Que, par sa pernicieuse facilité de procurer des gains considérables, il détourne les citoyens des professions utiles et modestes;

Ensin, qu'il tend à ruiner des familles entieres, et

à y porter le désespoir.

Le commerce lui-même est bien loin de réclamer

une exception à ces principes.

Les négociants honnêtes savent que cette source féconde de la prospérité des nations n'est utile qu'autant qu'elle porte sur des opérations naturelles.

Si le commerce se livre à des spéculations d'intérêt, il s'écarte de sa route, et finit par arrêter les

progrès de l'industrie.

Sans doute des capitalistes doivent profiter de la circulation et de l'emploi de leurs fonds.

Mais il importe aussi de ramener parmi les classes

laborieuses ceux que leur état y appelle.

Quelles circonstances pourraient être plus favo-

rables pour remédier à tous ces maux!

Voyez cette marche assurée du trésor public, dont

l'influence est si grande! Voyez comme tout se ressent de cet esprit d'ordre

que le Gouvernement a établi!

Plus de ces opérations qui n'annonçaient que le besoin.

ET,

Plus de ces marchés qui dévoraient une partie de la fortune publique, en même temps qu'ils donnaient lieu à des associations qui finissaient par entraîner la ruine de tant de familles.

Considérez surtout comment la société se recom-

pose.

Chaque profession reprend la considération qui

lui est propre.

Nous ne l'ignorons pas, cette matiere peut donner lieu à de grandes dissertations.

Mais ici les raisonnements abstraits ne pourraient

que nous égarer.

Le principe qui domine tout, c'est celui de la conservation de l'ordre social.

Toutes les fois qu'un objet a un rapport direct et immédiat avec la société, il faut que la loi empêche que le corps social ne soit troublé par les actes des particuliers.

Nous en avons déja un grand exemple dans les

transactions sur les immeubles.

La rescision pour cause de lésion a été rétablie.

Sans doute la propriété est un droit sacré, mais l'exercice de ce droit est soumis à la loi (1).

A côté du principe qui veut que chacun puisse user de sa chose, il y en a un autre non moins vrai, c'est qu'il importe à l'état que les fortunes ne soient pas dilapidées, que les familles ne soient pas dépouillées, et que le besoin d'un moment n'autorise pas un homme adroit à s'emparer d'une propriété à vil prix.

En vain dirait-on que le taux ne doit dépendre que de la position respective du prêteur et de l'emprunteur; du prêteur qui pourrait trouver ailleurs un emploi plus utile ou du moins plus solide; de

<sup>(1)</sup> Jus utendi et abutendi, quatenus juris rațio patițur.

184 (Nº 20.) SUPPLÉM. AU CODE DE COMMERCE.

Par les profits qu'il fera, même en payant un intérêt élevé.

Tout cela rentre dans des applications de détail.

Il faut, sans égard à quelques faits particuliers qui pourraient se justifier, pourvoir à l'intérêt général.

Car ensin, il ne suffit pas de dire que le contrat

de prêt à intérêt est autorisé.

Il faut entrer avec la loi dans les vues qui ont fait introduire ce contrat.

fire

ıl**T** 

1935

n d

he

ME

1

J 801

le 18

DULL

Ay

M

CII

Les prêts ne se font ordinairement que relativement à des propriétés foncieres qu'on veut acquérir ou libérer, ou à quelque genre d'industrie pour lequel on cherche des moyens de l'étendre ou de le soutenir.

De là il suit que le taux de l'intérêt, pour que la société n'en souffre pas, doit être en rapport avec les produits des propriétés foncieres, et avec ceux qu'une honnête industrie doit procurer.

Détruisez cet équilibre, et tout sera confondu.

Dirait-on aussi que la fixation de l'intérêt pourrait empêcher beaucoup de gens de trouver à emprunter?

Quand bien même cela devrait arriver, le légis-

lateur aurait peu à s'en occuper.

Mais la question n'est pas là; car s'il y a des personnes qui ont besoin d'emprunter, il y en a d'autres qui ont besoin de prêter.

Il y aura toujours en France une grande abondance de numéraire, et ce numéraire tiendra toujours à la

circulation.

Voudrait-on dire que la baisse de l'intérêt s'étant déja généralement opérée, on n'a pas besoin de loi, et qu'il faut tout attendre des événements, qui ne peuvent que procurer des améliorations successives?

Cette opinion serait dangereuse.

Car, s'il est vrai que dans les lieux où les affaires se traitent loyalement, l'intérêt est réellement diminué, il y a encore beaucoup de personnes qui abusent, dans ces mêmes lieux, de la latitude de la loi actuelle. Et vous, Messieurs, qui connaissez si bien la situation et les intérêts des départements, ne savezvous pas combien l'intérêt excessif ronge encore les citoyens?

N'avez-vous pas vu naguere encore, au grand scandale des mœurs, des tourbes d'hommes, jadis voués aux travaux de l'agriculture, aux arts, aux professions libérales, aux métiers, se précipiter avec

fureur dans les gouffres de l'agiotage?

N'avez-vous pas vu, dans des pays où le commerce est extrêmement borné, des individus de la derniere classe du peuple, se livrer à des spéculations exagérées, et finir par des banqueroutes qui sont devenues des calamités publiques?

Aussi, une de vos plus cheres espérances n'étaitelle pas que le héros de la France délivrerait l'inté-

rieur de son Empire des horreurs de l'usure?

Que des hommes sages et modérés doutassent s'il ne conviendrait pas mieux de laisser les choses dans l'arbitraire des transactions individuelles, il ne faudrait pas s'en étonner.

Ils ne consultent que leur conscience, qui est droite; ils ne voient que leurs affaires, qui sont honorables; ils ne songent qu'à leurs opérations, qui sont naturelles.

Mais ce n'est pas ainsi que le législateur d'un grand Empire doit considérer les rapports de la société.

Enfin, voudrait-on se retrancher à dire, que si la fixation de l'intérêt conventionnel est utile en soi, il est à craindre que la loi ne soit pas exécutée?

On pourrait d'abord demander, si, lorsque la nécessité d'une loi est reconnue, on doit s'abstenir de la faire, sous prétexte que quelques individus pourront échapper à son exécution?

Avec ces principes, que deviendrait l'ordre public? Mais on peut assurer que la loi sera exécutée.

Elle le sera par les hommes qui sont toujoura

186 (N° 20.) SUPPLÉM. AU CODE DE COMMERCE.

empressés d'exécuter les lois de l'état, et c'est le plus grand nombre;
Elle le sera même par ceux qui ont cru jusqu'à

Elle le sera même par ceux qui ont cru jusqu'à présent pouvoir profiter de la latitude laissée par les lois précédentes, et qui ne seraient pas capables de s'élever contre un réglement d'ordre public;

La loi sera exécutée par ceux qui craindraient

d'être soupçonnés de la violer;

Elle le sera par ceux qui craindront d'être convaincus.

Tout homme public qui se mêle des transactions des citoyens, s'il était assez peu délicat pour se prêter à des traités illicites, sera forcé à les maintenir dans les regles par la crainte de perdre son état.

Si le prêteur a excédé le taux, le tribunal réduira;

 $H^{\dagger}$ 

3 TH

: લિ

Mar

Ceh

Us s

 $i_{\mathcal{U}_j}$ 

De

Si le prêteur se livre habituellement à l'usure, il pourra être condamné à une amende de la moitié du capital;

Si l'affaire présente des caracteres d'escroquerie, le prévenu sera soumis, outre l'amende, à un emprisonnement qui pourra être de deux années.

Enfin, si l'on disait qu'on ne pourra peut-être prévenir toutes les fraudes, il faut du moins convenir qu'on aura attaqué le mal dans sa racine.

Si on abuse par des moyens indirects, la justice

punira.

A mesure que nous nous éloignerons des anciens souvenirs, la loi parviendra à former entièrement l'habitude nationale.

Ainsi, il nous a paru démontré, 1° que la fixation de l'intérêt conventionnel est dans le domaine du législateur;

2º Que l'expérience du passé commande cette

fixation;

3° Que les circonstances ne peuvent être plus favorables.

Il reste peu de choses à dire sur le taux à déterminer.

187

Parlons d'abord de l'intérêt civil ou entre non parchands.

ART.

La Nation avait exprimé son vœu dans les assemblées bailliageres.

L'assemblée constituante l'avait converti en loi,

en autorisant la stipulation de cinq pour cent.

Le projet actuel differe seulement des décrets de l'assemblée constituante, en ce que, d'après les décrets, la retenue avait lieu, si l'exemption n'était pas stipulée, au lieu que, d'après le projet, les cinq pour cent sont de droit libres et affranchis de toute retenue, sauf la convention contraire.

Ce taux est rapproché du revenu des terres.

A l'égard du commerce, on a trouvé juste de fixer l'intérêt pour prêt à un demi pour cent par mois.

Dans beaucoup de places, l'intérêt est au-dessous

de six pour cent.

ſе

Mais le législateur a dû laisser une certaine latitude.

Le commerce aura tout ce qu'il peut desirer pour ses opérations.

Celui qui prête à un intérêt plus fort s'éloigne de

la marche des affaires ordinaires.

Celui qui emprunte à un taux plus élevé a déja dans sa maison le germe de sa destruction.

Montesquieu l'avait dit:

« Pour que le commerce puisse se bien faire, il faut « que l'argent ait un prix; mais que ce prix soit peu « considérable; s'il est trop haut, le négociant qui « voit qu'il lui en coûterait plus en intérêts qu'il ne « pourrait gagner dans son commerce, n'entreprend « rien. »

Le taux de six pour cent remplit donc tous les vœux du commerce.

Et dans quelles circonstances cette fixation a-t-elle lieu?

Lorsque l'escompte est au-dessous à Paris, ainsi que dans la plupart des autres grandes places de commerce; 188 (N° 20.) SUPPLÉM. AU CODE DE COMMERCE.

Et lorsque tout annonce qu'il doit s'améliorer partout.

Les sages mesures que le Gouvernement a prises, et dont le ministre de l'intérieur vous a fait part hier, Messieurs, dans son exposé de l'état de l'Empire, doivent nécessairement y contribuer.

La banque de France aura aussi la gloire d'y concourir.

Si les ressources qu'elle offre au commerce paraissent spécialement se distribuer à Paris, le bien

qu'elle opere circule de proche en proche.

L'augmentation de ses moyens réels doit necessairement multiplier pour elle les occasions d'être utile: elle saura les employer pour continuer de mériter la protection du Gouvernement, sans jamais s'éloigner du but de son institution, de la nature de ses affaires, et sans compromettre l'intérêt des actionnaires, qui ont, au contraire, le droit d'exiger que leur propriété soit améliorée.

Nous n'aurions pas besoin d'avertir que la loi

nouvelle ne doit point avoir d'effet rétroactif.

Il aurait suffi de se référer à l'article du Code Napoléon, qui porte que la loi ne rétroagit jamais.

Mais, pour éviter toute interprétation indiscrete et prévenir toutes alarmes, le projet contient un article qui déclare qu'il n'est rien innové aux stipulations d'intérêt par contrat ou autres actes antérieurs.

En ce qui concerne l'intérêt légal, le projet dit qu'il

ne pourra excéder cinq pour cent.

Dans l'état présent, la retenue a lieu.

Mais on a pensé que le débiteur qui se laissait poursuivre en justice, devait au moins être condamné à payer un intérêt égal à celui qu'il est permis de stipuler.

Cette innovation a paru utile, en ce qu'elle empêchera le débiteur de mauvaise foi de créer des l' incidents pour gagner un cinquieme au préjudice du créancier.

## Nº 21.

EXPOSÉ des Motifs de la Loi présentée au corps législatif, par le conseiller d'état JAUBERT, concernant les droits du trésor public sur les biens des comptables.

Séance du 5 septembre 1807.

# Messieurs,

 $E^{\mathbf{O}_{\mathbf{I}}}$ 

oire!

erce

, le l

doit ne

Daionele

tit lis

enger

la loi

Code

Mals

screte

M.

MIN

咖啡

The same

Cette loi a pour objet de régler les droits du trésor public sur les biens des comptables chargés de ART. la recette ou du paiement de ses deniers.

L'ancienne législation était précise sur cette matiere.

Les droits du trésor étaient fixés par l'édit du mois d'août 1669, dont les dispositions avaient été renouvelées par les lois des 24 novembre 1790, 19 juillet et 11 août 1792.

Ces lois accordaient à l'état un privilége sur les biens-meubles des comptables, et sur les immeubles acquis par eux depuis leur nomination.

A l'égard des immeubles acquis par les comptables avant leur nomination, l'état n'avait qu'une simple hypotheque.

Tel était l'état de la législation, lorsque la loi du 11 brumaire an VII établit un nouveau système hypothécaire.

D'après cette loi, le trésor public n'avait plus de privilége sur les meubles;

Et son droit sur les immeubles se réduisait à une simple hypotheque sujette à inscription, et qui n'avait d'effet qu'à la date de cette inscription.

190 (No 21.) supplém. Au code de commerce.

Ce changement a causé au trésor des préjudices considérables dans le recouvrement des débets des comptables.

Les meubles entraient dans une distribution où le

trésor n'était admis qu'au marc le franc.

Le trésor n'ayant sur les immeubles, même sur ceux acquis depuis l'entrée en fonctions, qu'une hypotheque sujette à inscription, il se trouvait primé par d'autres créanciers, dont trop souvent la loyauté était suspecte.

En sorte que le trésor était réduit à un vain recours, lors même qu'il était évident que les biens

provenaient de ses deniers.

Le Code Napoléon ne pouvait laisser le trésor public exclu de tous les droits que la loi du 11 brumaire an VII avait fait disparaître.

L'article 2098 porte;

« Le privilége, à raison des droits du trésor public, « et l'ordre dans lequel il s'exerce, sont réglés par les « lois qui les concernent.

« Le trésor public ne peut cependant obtenir ce « privilège, au préjudice des droits antérieurement

« acquis à des tiers. »

L'article 2098 a donc consacré en principe que le trésor public a un privilége, sauf au législateur à décider dans quel cas ce privilége doit avoir lieu, et

comment il doit se régler.

Ainsi, lorsque nous cherchons à fixer la nature des droits du trésor public sur les biens des comptables, il ne peut s'agir que de déterminer irrévocablement les effets d'un privilége déja reconnu, dont la justice est évidente, que l'ancienne législation avait si formellement consacré, que toutes les assemblées nationales avaient maintenu jusqu'à l'époque de la loi du 11 brumaire an VII, et dont le rétablissement ne peut être différé sans compromettre la fortune publique.

Lorsque l'art. 2098 a laissé au législateur le soin

régler les effets de ce privilége, il n'a apposé n'une seule limitation.

RT.

C'est que les droits antérieurement acquis à des

iers, devront toujours être respectés.

Je n'ai pas besoin d'avertir que le Gouvernement ne peut jamais avoir la pensée de dépasser cette limitation qui est si juste et si conforme à toutes les lidées d'ordre et de justice.

La rédaction du projet a donc été faite dans cette double vue, de garantir le trésor public des attaques de l'intérêt particulier, et des tentatives de fraude, et de laisser intacts tous les droits légitimement acquis.

Pour parvenir à ce but, il suffisait presque de se rattacher à la législation antérieure à la loi du 11

brumaire an VII.

aremen.

r CIE

ikul

jea, l

roca.

Seulement il devenait indispensable d'établir, dans l'exécution, quelques nouveaux articles réglementaires, à cause des changements introduits par le Code Napoléon, dans le système général des priviléges et hypotheques.

La matiere se divise naturellement:

Il s'agit de meubles ou d'immeubles.

Le trésor public aura un privilége sur tous les biens meubles des comptables;

Mais ce privilége ne s'exercera qu'après les priviléges généraux et particuliers, énoncés aux articles

2101 et 2102 du Code Napoléon.

Le projet de loi aurait été incomplet, si l'on n'avait pas profité de l'expérience du passé pour obvier aux fraudes que commettent trop souvent les femmes des comptables, ou que les comptables commettent sous le nom de leurs femmes.

Qui ignore que, sous prétexte d'une séparation, les femmes habitant avec leurs maris, ne manquent jamais de réclamer, au moment de l'exécution, tous les meubles de la maison comme étant leur propriété?

L'ancienne législation avait prévu ce cas.

192 (N° 21.) SUPPLÉM. AU CODE DE COMMERCE.

Le projet suit les mêmes regles, en établissant que le privilége du trésor aura lieu sur tous les meubles, même à l'égard des femmes séparées de biens, pour les meubles trouvés dans les maisons d'habitation du mari, à moins qu'elles ne justifient légalement que les meubles leur sont échus de leur chef, ou que les deniers qui ont servi à l'acquisition leur appartenaient.

Ce qui nous rappelle cette fameuse loi romaine d'après laquelle une femme ne pouvait réclamer un bien dont la propriété n'avait pas pour elle une cause juste et honnête.

Deux modifications ont été néanmoins apposées à

l'ancienne jurisprudence.

L'édit de 1669, et l'art. 16 de la loi de 1790, obligeaient la femme à justifier que ces mêmes meubles

lui appartenaient avant le mariage.

Le projet écarte cette distinction, qui pourrait blesser la justice, au préjudice des femmes qui n'ont pu acquérir la propriété que depuis le mariage; dans le cas, par exemple, où la succession n'est échue que depuis le mariage.

La loi de 1790 n'appliquait non plus la disposition à l'égard des femmes, que lorsque la séparation était

postérieure à la nomination du comptable.

Le Gouvernement a pensé qu'il était préférablé de la me faire aucune distinction pour les époques de la séparation, afin de prévenir par là une nouvelle espece de fraude que cette distinction ne manquerait pas de faire naître.

Le projet parle généralement des biens - meubles

des comptables.

Le cautionnement qu'ils fournissent est sans doute dans la classe des biens-meubles.

Mais la nouvelle loi ne s'étendra pas sur cette es-

pli

pece de biens.

Le privilége sur les fonds de cautionnement doit continuer d'être régi par les lois existantes.

193

Nous passons au privilége sur les immeubles.

Il faut distinguer les immeubles acquis à titre oné- reux par les comptables postérieurement à leur nomination;

Les immeubles acquis à titre gratuit, aussi depuis

leur nomination;

news.

 $\mathfrak{eut}_{\mathfrak{f}}$ 

que

ppar

omaiy

mer y

e caus

osées,

10,0h

neulla

Onrrait

11 ont

dans

1e que

Isition

319 10

i

bles

Ensin les immeubles des comptables qui leur ap-

partenaient avant leur nomination.

Le trésor public aura un privilége sur les immeubles acquis à titre onéreux par les comptables postérieurement à leur nomination.

La raison en est simple.

C'est que la présomption de droit est que ces immeubles ont été acquis des deniers du trésor public.

Il fallait bien aussi dans cette partie se conformer aux anciennes lois, pour ce qui concerne les femmes.

Aussi le projet porte-t-il que le privilége du trésor public aura lieu, même sur les immeubles acquis à titre onéreux, et depuis la nomination des comptables, par leurs femmes, même séparées de biens, à moins qu'elles ne justifient légalement que les deniers employés à l'acquisition leur appartenaient.

Toutefois il ne serait pas juste que le privilége du

trésor public enchaînât les comptables.

Il a donc paru nécessaire de concilier l'intérêt de leur crédit avec celui du trésor.

C'est dans cet objet que le trésor public sera assujetti à faire inscrire son privilége dans les deux mois de l'enregistrement de l'acte translatif de propriété.

Le Gouvernement ne pouvait non plus méconnaître

les droits acquis aux tiers.

Et c'est pour leur laisser toute leur force, que le projet a soin de déclarer que le privilége du trésor ne pourra préjudicier, ni à aucun des priviléges établis par le Code Napoléon, ni aux créanciers du précédent propriétaire, qui auraient, sur le bien acquis, des hypotheques valablement inscrites, ou même des

II. Motifs.

9

194 (N° 21.) SUPPLÉM. AU CODE DE COMMERCE.

hypotheques légales existantes indépendamment de l'inscription.

Quant aux immeubles acquis par le comptable, autrement qu'à titre onéreux, postérieurement à sa nomination, le trésor public n'aura pas de privilége.

La différence entre les immeubles acquis à titre gratuit postérieurement à la nomination, et ceux acquis à titre onéreux, se fait sentir d'elle-même.

Ce n'est que pour les acquisitions à titre onéreux qu'il peut y avoir présomption qu'elles ont été faites avec les deniers du trésor.

Ce n'est donc que pour ces mêmes immeubles acquis à titre onéreux que le privilége peut avoir lieu.

Pour les immeubles acquis à titre gratuit, depuis la nomination, le trésor ne peut avoir qu'une hypotheque.

Cette hypotheque sera légale.

Mais elle sera sujette à inscription, ainsi qu'il est dit aux articles 2121 et 2134 du Code Napoléon.

Il reste à parler des immeubles des comptables, qui leur appartenaient avant leur nomination.

Le Code Napoléon avait aussi accordé pour ces cas une hypotheque légale à la charge de l'inscription.

Le projet ne pouvait que se renfermer dans ces termes.

Après avoir posé les regles fondamentales, le projet s'occupe de quelques dispositions d'ordre pour assurer l'exercice des droits du trésor, pour ménager le crédit des comptables, pour leur faciliter les transactions, et pour éclairer les tiers qui voudraient contracter avec eux.

C'est pour remplir ces diverses vues que les principaux comptables seront tenus d'énoncer leurs titres et qualités dans les actes translatifs de propriété qu'ils passeront.

Les receveurs de l'enregistrement et les conservateurs des hypotheques seront tenus aussi, au vu des actes, de requérir ou de faire l'inscription au nom du trésor public.

ART

Cette inscription n'aurait pas cependant lieu dans les cas où le comptable aurait obtenu un certificat du trésor public qui l'en aurait dispense.

De cette maniere, un comptable qui ne sera pas en débet, pourra être assuré d'avoir la faculté d'alièner ses immeubles, sans éprouver aucun obstacle.

Pour ne rien négliger dans une matiere aussi importante, le projet a prévu le cas où un comptable aliénerait un de ses immeubles.

Alors, de deux choses l'une:

Ou le comptable est constitué redevable: dans ce cas, les agents du Gouvernement doivent poursuivre par les voies de droit le recouvrement du débet;

Ou le comptable n'est pas actuellement constitué

redevable;

Et alors le trésor public sera tenu de s'expliquer dans le délai de trois mois.

Si, dans ce délai, le trésor public dépose au greffe un certificat constatant la situation du comptable, et qu'il en résulte que le tresor public a des droits à exercer, le trésor conservera le droit d'agir conformément aux lois.

Si le trésor laissait passer trois mois sans produire, la main-levee de l'inscription aurait lieu de droit et sans qu'il fût besoin de jugement.

La main-levée aurait également lieu de droit, dans le cas où le certificat constaterait que le comptable

n'est pas débiteur envers le tresor public.

Nous osons dire qu'il était impossible de prendre plus de précautions pour que le recouvrement des droits du trésorn entravat pas la marche des affaires.

Trois mois suffirent. Ce délai peut paraître court. lorsqu'il s'agit d'apurer la situation d'un comptable. Mais il suffit, à cause de l'ordre qui a été établi au trésor public.

La législation était aussi restée incomplette, en ce

196 (Nº 22.) SUPPLÉM. AU CODE DE COMMERCE.

qui concerne la prescription, respectivement aux

comptables.

L'article 2227 du Code Napoléon assujettit à la prescription les droits du trésor public comme ceux des particuliers.

Mais il ne désigne point l'époque à compter de laquelle cette prescription court au profit des comptables.

Le projet remplit cette lacune, en disant que la prescription court du jour où la gestion du comptable a cessé.

La prescription ne pouvait courir pendant le temps de l'exercice.

### Nº 22.

EXPOSÉ des Motifs de la Loi présentée au corps législatif, par le conseiller d'état Treilhard, concernant la contrainte par corps, pour des dettes contractées par des étrangers.

Séance du 10 septembre 1807.

dir

leu He

## Messieurs,

Le projet dont je viens de donner lecture repose sur une base sévere en apparence, mais d'une grande justice et d'une rigoureuse nécessité.

Les étrangers sont accueillis avec faveur sur cette terre hospitaliere, le Français, naturellement confiant et sensible, se livre avec une facilité que la prudence ne pourrait peut-être pas toujours avouer: faut-il que des actes de bienfaisance entraînent la ruine de l'homme généreux qui en fut capable?

LOI SUR LA CONTRAINTE PAR CORPS, etc. 197

le ne vous dirai pas, comme motif de la loi, que les autres nations exercent la contrainte par corps contre un débiteur étranger; cette raison ne suffirait pas pour entraîner votre suffrage: si les autres nations étaient injustes, le peuple français s'empresserait de les ramener à la justice par son exemple; il ne lui convient pas de se traîner aveuglément sur les pas des autres, et le génie qui le gouverne est dans l'usage, non de recevoir, mais de donner les impulsions.

Mais l'exercice de la contrainte par corps est souvent le seul moyen de recouvrer, d'un étranger, des fonds ou des effets qui lui furent livrés dans ses pressants besoins; je pourrais même dire que le véritable intérêt des étrangers s'accorde avec l'adoption d'une mesure sans laquelle ils pourraient souvent ne pas trouver aussi facilement des secours nécessaires

dans des occasions urgentes.

Au reste, l'usage de la contrainte contre les étrangers pour dettes civiles, fut universellement pratiqué en France jusqu'à l'époque où un mouvement peu réfléchi de philantropie fit supprimer entièrement la contrainte par corps, et il nous est permis de croire que lorsque des vues plus saines la firent rétablir, c'est par oubli qu'il ne fut pas question des étrangers: cette premiere disposition de la loi ne fera que sanctionner ce qui eut lieu pendant des siecles.

Mais faudra-t-il, dans tous les cas, attendre que les tribunaux aient prononcé sur le fonds d'une contestation pour s'assurer de la personne d'un étranger?

Vous avez remarqué que la loi n'est faite que contre l'étranger non domicilié en France, c'est-àdire, contre l'étranger qui, d'un moment à l'autre, peut disparaître sans laisser après lui aucune trace de son passage ou de son séjour; ainsi, le Français trop obligeant serait la victime de sa crédule bonté, et de l'imprudente hardiesse de l'étranger son débiteur.

Certes, la loi serait bien imparfaite si elle ne pré-

198 (N° 22.) SUPPLÉM. AU CODE DE COMMERCE.

bité, et si un débiteur de mauvaise foi pouvait, en prévenant par une disposition facile les suites d'une condamnation inévitable, se jouer de la confiance d'un créancier dont il plongerait la famille dans le deuil et dans la misere.

Il a donc fallu, dans certains cas, permettre l'arrestation provisoire du débiteur étranger.

Ici nous ne nous dissimulons pas que la mesure ne serait pas toujours sans inconvénients si elle n'était pas accompagnée de toutes les précautions qui peuvent prévenir les abus, et si on n'avait pas marqué, dans son exécution, tous les adoucissements compatibles avec l'intérêt du créancier.

D'abord, ce n'est jamais que pour une dette actuellement échue, ou exigible, c'est-à-dire, pour une dette qui déja devrait être acquittée, que le créancier sera reçu à réclamer l'arrestation provisoire. Il ne devrait pas être écouté s'il avait accordé des termes qui ne seraient pas échus; il a dû savoir, en accordant ces termes, qu'il suivait la foi de son débiteur, et qu'il ne pouvait rien exiger de lui avant leur échéance.

C'est au président du tribunal de premiere instance que le créancier doit exposer sa situation, et le magistrat ne doit accueillir la demande qu'autant qu'il trouve, dans la position respective des parties, des motifs réels et suffisants d'inquiétude pour le créancier.

Même, dans ce cas, l'étranger peut échapper à l'arrestation, s'il fournit une caution, s'il est possesseur d'immeubles en France, ou s'il a un établissement de commerce. Il n'est pas nécessaire sans doute d'observer que cet établissement, cet immeuble, cette caution, doivent être reconnus suffisants pour assurer le paiement de la dette; il est trop évident que, s'il n'en était pas ainsi, la mesure proposée d'une arrestation serait toujours illusoire.

LOI SUR LA CONTRAINTE PAR CORPS, etc. 199

Le magistrat écoute les parties, et prononce dans

sa sagesse suivant les circonstances.

Quelques personnes auraient desiré l'intervention du ministere public pour donner ses conclusions; cette proposition qui présente, au premier coup d'œil, quelque chose de spécieux, a été discutée et a paru inadmissible.

Il ne faut pas faire intervenir tout l'appareil judiciaire dans une mesure qui, en quelque maniere, est purement de police; un instant perdu, ou le moindre éveil donné au débiteur en détruirait tout l'effet; l'altre de s'assurer de sa personne ne peut être donné ni trop promptement, ni avec trop de secret.

Vous le voyez, les articles proposés portent l'empreinte d'une justice bien entendue, et se concilient parfaitement avec tout ce que peut desirer l'humanité éclairée: il nous est donc permis de compter sur votre suffrage.

FIN DES MOTIFS.

## TABLE

# ALPHABÉTIQUE ET RAISONNÉE

### DES MATIERES

CONTENUES DANS LE CODE DE COMMERCE.

N. B. Ce n'est pas à la série particuliere à chacun des quatre Livres de ce Code, mais à la série unique qu'on leur a adaptée dans cette édition, que cette Table renvoie; ce qui dispense de chercher à quel Livre appartiennent les articles analysés.

### A.

Abordage fortuit, est aux risques des assureurs, 350.

— Comment est supporté le dommage causé par abordage, 407.

ABRÉVIATIONS, sont interdites dans les livres des agents

de change et des courtiers, 84.

Abrogation de toutes anciennes lois touchant les matieres de commerce (Loi transit. à la fin du Code.).

ABSENCE. Le failli qui, s'étant absenté, ne s'est pas présenté légalement aux agents et syndics de la faillite,

peut être déclaré banqueroutier, 587.

Acceptation d'une lettre de change; doit être faite dans les 24 heures de la présentation, 125. — A peine de protêt faute d'acceptation, 119. — Elle est exprimée par le mot accepté, et doit être signée, 122. — Elle doit énoncer le lieu du paiement, si ce n'est pas celui du domicile de l'accepteur, 123. — Elle suppose la provision; elle en établit la preuve à l'égard des endosseurs, 117. — L'accepteur contracte l'obligation de payer le montant de la lettre de change, 121. — Code de Commerçe.

L'acceptation ne peut être conditionnelle, mais elle peut n'être que d'une somme inférieure au montant de la lettre de change, qui est alors protestée pour le

surplus, 124.

Acceptation par intervention, a lieu si, lors du protêt faute d'acceptation, un tiers intervenant accepte pour le tireur ou pour les endosseurs, 126.—L'intervenant doit notifier son intervention sans délai, 127.— Elle laisse au porteur tous ses droits contre le tireur et les endosseurs, 128.

Acceptation du délaissement, rend l'assureur propriétaire des effets accurée, du jour du délaissement, 385.

Accepteur, d'une lettre de change ou billet, contracte l'obligation d'en payer le montant, 121. — Il est présumé avoir provision, 120. Voyez Acceptation.

Accords, réputés actes de commerce, 633.

Achars; comment sont-ils constatés, 109. — Tout achat de denrées ou marchandises pour les revendre ou louer, est réputé acte de commerce, 632. — Il en est de même des achats de bâtiments pour la navigation, 633.

Açores. Les voyages aux Açores sont réputés de long

cours, 377.

Acquisitions. La femme d'un failli reprend en nature les immeubles par elle acquis de ses propres deniers, dont l'origine est justissée par titres, 546.

Acquits-A-Caution. Le capitaine doit les avoir à bord,

ainsi que ceux de paiement, 226.

Acres conservatoires, sont faits par les agents et syndics

nommés après une faillite, 499.

Acres de commerce. Les contestations entre toutes personnes, relativement à des actes de commerce, sont de la compétence des tribunaux de commerce, 631. — Quels actes sont réputés actes de commerce, 632.

Actes de sociétés, sont publics ou sous seing-privé, pour les sociétés en nom collectif et en commandite, 39. — Les sociétés anonymes ne peuvent être formées que par des actes publics, 40. — Extrait doit en être transcrit au greffe du tribunal de commerce de l'arrondissement, 42. — L'acte du gouvernement qui autorise les sociétés anonymes doit être affiché avec l'acte d'association, 45.

Acrions. Le capital de la société anonyme se divise en

actions, 34. — L'action peut être établie sous la forme d'un titre au porteur, 35. — La propriété peut en être établie par une inscription sur les registres de la société, 36.

Actions, contre les associés non liquidataires, se prescrivent par cinq ans, après la dissolution de la société, 64.

Actions, contre commissionnaires ou voituriers, se

prescrivent par six mois, 108.

Actions en délaissement. Comment elles se prescrivent, 430-373. — Les actions résultant d'un contrat à la grosse ou d'une police d'assurance, se prescrivent par cinq ans, 432. — Actions soumises à la prescription annuaire, 433. — Actions non recevables, 435.

Actions en reprise, de la femme d'un failli, ne s'exercent qu'à la charge des dettes hypothécaires, 547.— Il n'est fait aucune reprise qu'à la charge par la femme de prouver sa propriété, 547, 550.— Voyez Reprises.

Actions, pour faits et actes de commerce, sont de la

compétence des tribunaux de commerce, 631.

Adjudication, des navires saisis, se fait après la troisieme criée, 206. — Elle fait cesser les fonctions du capitaine, 208. — Les adjudicataires de navire, sont tenus de payer ou de consigner leur prix dans le délai de vingt-quatre heures, à peine de revente sur follemenchere, 209.

Administrateurs, ne peuvent être admis au bénéfice de la cession de biens, 575. — Ni au bénéfice de la réhabilitation, lorsque leur compte n'est pas rendu ou

apuré, 612.

Administration. Le failli est dépouillé de plein droit

de l'administration de ses biens, 442.

Affiches, sont apposées trois fois avant la vente des navires et bâtiments saisis, 203. — Ce qu'elles doivent contenir, 204. — Les jugements et arrêts en matiere de banqueroute, sont publiés par affiches, etc. 592-599.

Affirmation. Tout créancier d'un failli doit affirmer que sa créance est sincere et véritable, 507. Les tribunaux de commerce connaissent de cette affirmation.

tion, 635.

Affrêtement. Toute convention pour le louage d'un vaisseau appelée charte-partie, affrétement ou nolissement, doit être rédigée par écrit, 273.— Tout affrétement est réputé acte de commerce, 633.

Affrêteur, ses obligations, 288 et suivants. — Dommages et intérêts qui peuvent lui être dûs par le capitaine, 289-295. — Privilége accordé aux affrêteurs,

191; son extinction, 193.

Afrique. Délai de huit mois pour les lettres de change tirées à vue des côtes septentrionales de l'Afrique, et réciproquement : ce délai est d'un an pour les côtes occidentales, 160. — Délais pour poursuivre les tireurs et endosseurs, résidant en France, des lettres-dechange payables en Afrique, 166.

Agences. Toutes entreprises d'agences sont réputées

actes de commerce, 632.

AGENTS, dans une faillite, peuvent être choisis parmi les créanciers présumés ou tous autres, 456. — Ils gerent sous la surveillance du juge-commissaire, 459. — Ils sont révocables, 460. — Ils prêtent serment, 461. — Leurs fonctions et devoirs, 462 et suivants. — Leurs fonctions cessent dans les vingt-quatre heures de la nomination des syndics, auxquels ils rendent compte, 481. — Ils ont droit à une indemnité, 483. — A moins qu'ils ne soient eux-mêmes créanciers, 485.

Agents de change, ont seuls le droit de faire les négociations des effets publics, et autres susceptibles d'être cotés, 76. — Ils ne peuvent faire des opérations de banque pour leur compte, 85. — Ni se rendre garants de l'exécution des marchés dans lesquels ils s'entremettent, 86. — On peut cumuler les fonctions d'agent de change et de courtier, 81. — Un failli ne peut être agent de change s'il n'est réhabilité, 83. — L'agent de change qui fait faillite est poursuivi comme banqueroutier, 89. — L'agent de change destitué ne peut être réintégré dans ses fonctions, 88. — Leurs bordereaux ou arrêtés constatent les ventes et achats,

Agrès. Privilége pour les frais d'agrès d'un bâtiment de mer, 191-193. — Les agrès sont affectés par privilége aux prêts à la grosse faits sur le corps et quille du vaisseau, 320.—Ils peuvent être l'objet du contrat d'assurance, 334. — Tout achat ou vente d'agrès sont

réputés actes de commerce, 633.

ALIÉNATION. Quelles formalités doivent suivre les mineurs pour l'aliénation de leurs immeubles, 6.—Quelles, les femmes marchandes publiques, 7,—

Quelles, l'union des créanciers, pour aliéner les droits et actions du failli, 111-127.

Amarrage. Les droits d'amarrage et bassin ou avant bassin, sont privilégiés, 191. — Extinction, 193.

AMENDE de trois mille francs, est encourue par tout agent de change ou banquier qui contrevient aux articles 85 et 86 du Code de Commerce, 87.

Amérique. Les voyages aux isles de l'Amérique, sont

réputés de long cours, 377.

Anciennes lois sur le commerce sont abrogées; loi transitoire, à la fin du Code.

Angrages. Les droits d'ancrages ne sont pas des avaries;

ils sont supportés par le navire, 406.

Ancres, abandonnées pour le salut commun sont avaries communes, 400. — La perte des ancres, causée par tempête ou autre accident de mer, est avarie particuliere, 403.

Angleterre. Délai pour poursuivre les tireurs et endosseurs de lettres de change protestées, payables en

Angleterre, 166.

Anonyme (société) est qualifiée par la désignation de l'objet de son entreprise, 30. — Elle ne peut exister qu'avec l'autorisation du Gouvernement, 37; et par des actes publies, 40. — Les administrateurs ne seront responsables que de l'exécution du mandat qu'ils out reçu, 32. — Le capital se divise en actions, 34. — La propriété des actions peut être établie par une inscription sur les registres de la société, 36.

ANTIDATES, sont désendues dans les ordres, à peine

de faux , 139.

Apparaux. Les frais d'apparaux sont privilégiés, 191193. — Sont affectés par privilége aux sommes prêtées à la grosse sur le corps et quille du vaisseau, 329.
— Ils peuvent être l'objet du contrat d'assurance,
334. — Tous achats ou ventes d'apparaux sont réputés actes de commerce, 633.

Appel, de jugement arbitral, est porté à la cour d'appel, lorsqu'on n'y a pas renoncé, 52. — Le tuteur ne peut renoncer à l'appel, pour son mineur, 63. — Appel doit être interjetté par les procureurs impériaux, des jugements de police correctionnelle, lorsque la prévention de banqueroute simple est de nature à être convertie en prévention de banqueroute frau-

duleuse, 591. — Les appels des jugements des tribunaux de commerce, sont portés devant les cours
d'appel dans le ressort desquelles ces tribunaux sont
situés, 644. — Il doit être interjetté dans le délai de
trois mois, 645. — Il n'est pas reçu pour demande
dont le capital n'excede pas 1000 francs, 646-639.

Apport. La femme du failli reprend son apport en nature, lorsqu'il n'est pas mis en communauté, 545.

Airosition de scellés est faite sur les magasins, meu-

bles, effets du failli, 451. Voyez Scellés.

ABBITRES, jugent toute contestation entre associés, 51.

— Ils sont nommés à l'amiable, 53; ou en justice, 55. — Il y a appel du jugement arbitral, à la cour d'appel, ou pourvoi en cassation, quand la renonciation n'a pas été stipulée, 52. — Les pieces leur sont remises sans formalités de justice, 56; dans le délai de dix jours après la sommation, s'il en a été fait une, 57. — Les arbitres peuvent proroger ce délai, 58. — Après l'expiration du nouveau délai, ils jugent sur les seules pieces produites, 59. — En cas de partage, il est nommé un sur-arbitre, 60. — La soumission des parties à des arbitres, doit être énoncée dans le contrat d'assurance, si elle est convenue, 332.

ARGENT comptant, est remis, après l'inventaire des biens du failli, aux syndics provisoires qui s'en chargent au

pied de l'inventaire, 491.

ARMEMENT. Les sommes prêtées à la grosse pour l'armement d'un bâtiment sont privilégiées, 191; extinction, 193. — Est affecté par privilége aux sommes prêtées à la grosse sur le corps et quille du vaisseau, 320. —Il peut être l'objet du contrat d'assurance, 334.

Armes. Le procès-verbal de saisie d'un bâtiment de mer

doit contenir la description des armes, 200.

Arrestation. Cas où elle peut avoir lieu à bord d'un navire, 231.

Arrêt. Le tribunal de commerce ordonne le dépôt de la personne du failli, dans la maison d'arrêt pour dettes, 455.

Arrêt, par ordre de puissance, est aux risques des assureurs, 350.—Il donne lieu au délaissement des objets assurés, 369. — Délais pour notifier l'arrêt, et faire le délaissement, 387.

ARRÊTÉ, d'agent de change ou courtier, duement signé par les parties, constate les ventes et achats, 100.

Arrêté de compte, empêche la prescription, 434.

Arrêts, en matiere de banqueroute, doivent être affichés et insérés dans un journal, 599. — Les arrêts portant réhabilitation sont lus publiquement dans les tribunaux et transcrits aux greffes, 611.

Arrondissement, de chaque tribunal de commerce, est le même que celui du tribunal civil dans le ressort du-

quel il est placé, 616.

Associations en participation, sont relatives à une ou plusieurs opérations de commerce, 48. — Elles ne sont pas sujettes aux formalités prescrites pour les au-

tres sociétés, 50.

Associés, sont solidaires dans la société en nom collectif, 22. — Dans la société en commandite, les commanditaires seuls ne sont pas solidaires, les autres associés le sont, 23. — Dans la société anonyme, les associés ne sont passibles que de la perte du montant de leur intérêt dans la société, 33. — Toute contestation entre associés est jugée par des arbitres, 51.

Assurances (courtiers d'), rédigent les contrats d'assurances concurremment avec les notaires, 79. Voyez

CONTRATS, COURTIERS.

Assurances. Le contrat d'assurance est rédigé par écrit, 332. — Ce qu'il doit contenir, 332. — La même police ne peut contenir plusieurs assurances, 333. — Quel peut être l'objet des assurances, 334. — L'assureur peut faire réassurer par d'autres, 342. — Si l'assureur tombe en faillite, l'assuré peut demander caution, 345. — Nullités du contrat d'assurance, 357, 358, 367. — Obligations et risques de l'assureur, 349 à 368. — Il n'est pas tenu des prévarications et fautes du capitaine et de l'équipage, 353. — Il est déchargé des risques, si l'assuré envoie le vaisseau plus loin qu'il n'était convenu par le contrat, 364. — L'assurance faite après la perte ou l'avarie est nulle, 365 à 368. — Cas où l'on peut faire le délaissement des objets assurés, 369.—Ce délaissement ne peut être partiel ni conditionnel, 372. — Délai dans lequel il doit être fait, 373. — Le délaissement signifié et accepté, ou jugé valable, les effets appartiennent à l'assureur, à partir de l'époque du délaissement, 385. — Le délaissement à titre d'innavigabilité n'est pas reçu si le navire peut être relevé, 389. Voyez Délaissement. — La perte du vaisseau est

présumée arrivée dans le temps de l'assurance, 377:

— Toute assurance est réputée acte de commerce, 633.

Autorisation des pere et mere est nécessaire au mineur qui veut prendre du commerce, 2, 3. Voyez Consentement.

Aval, est une garantie surabondante pour le paiement d'une lettre ou billet de change, 141. — Le donneur d'aval est tenu solidairement et par les mêmes voies que les tireurs et endosseurs, 142.

Avances, sur marchandises, faites par le commission-

naire, lui donnent privilége, 93.

Avantages matrimoniaux, ne donnent aucune action à la femme d'un failli contre les créanciers, ni aux créan-

ciers contre elle, 549.

Avaries. Ce que c'est, 397. — Dommages qui sont réputés avaries, 371. — Elles sont de deux sortes, grosses ou communes, et simples ou particulieres, 400. — Conditions nécessaires pour la validité d'une demande pour avaries, 408. — La clause franc d'avaries, affranchit les assureurs de toutes avaries, 409. — Privilége accordé aux affrêteurs pour remboursement des avaries qu'ils ont souffertes, par la faute de l'équipage, 191. — Comment il s'éteint, 193. — Les prêteurs à la grosse, contribuent, à la décharge des emprunteurs, aux avaries communes, 330. — L'assureur est tenu des avaries, 393.

Avaries. Le commissionnaire pour les transports en est garant, 98. — Le voiturier l'est aussi, 103. — Elles sont supportées par le propriétaire des marchandises, sauf son recours contre le commissionnaire, 100.

Avaries communes. Quelles pertes et dépenses sont avaries communes, 400. — Elles sont supportées par les marchandises et par la moitié du navire et du fret, 401.

Avaries particulières. En quoi elles consistent, 403-405.

— Elles sont supportées par le propriétaire de la chose, 404.

Avictuallement. Les actions résultant des fournitures pour l'avictuaillement, se prescrivent par un an, 433.

AVITAILLEMENTS. Tout achat ou vente d'avitaillements sont réputés actes de commerce, 633.

Avoués. Leur ministere est interdit dans les tribunaux

de commerçe, 637.

#### **B.**

Balles, ne doivent pas avoir été ouvertes, avant que la revendication des marchandises soit faite, en cas de faillite, 580.

Banque. Toute opération de banque est réputée acte de

commerce, 632.

BANQUEROUTE, est simple ou frauduleuse, 439. — Cas où il y a banqueroute, 438. — Cas où il y a banqueroute simple, 586 et suivants. — Cas où il y a banqueroute frauduleuse, 593 et suivants. — Les banqueroutes simples sont jugées par les tribunaux de police correctionnelle, 588. — Les banqueroutes frauduleuses sont poursuivies d'office devant les cours de justice criminelle, par les procureurs impériaux et leurs substituts, 595. — Complices des banqueroutiers frauduleux, 597, 598. — Appel des jugements de police correctionnelle doit être interjeté par le ministere public lorsqu'il y a prévention de fraude, 591. — Affiche et insertion dans les journaux, des jugements et arrêts en matiere de banqueroute, 592, 599. — Administration des biens des banqueroutiers, 600 et 603. — Le banqueroutier peut être réhabilité, 613. — Si sa banqueroute n'est pas frauduleuse, 612. — Si l'examen des actes, livres et papiers du failli donne quelque présomption de banqueroute, il ne peut être fait aucun traité entre le failli et les créanciers, à peine de nullité, 521. - La femme d'un failli est poursuivie comme complice de banqueroute frauduleuse, lorsqu'elle se rend coupable de recélé, 555. — Elle peut être poursuivie de même, si elle a prêté son nom à son mari, dans des actes faits en fraude des créanciers, 556.

Banqueroutiers. Quels commerçants sont banqueroutiers, 586, 587, 593, 594. — Peines portées contre les banqueroutiers frauduleux, 596. — Peines contre leurs complices, 597. — Elles sont applicables à celuiqui se présenterait comme créancier d'un failli, avec

un titre supposé, 479.

Banqueroutiers frauduleux, ne peuvent être admis au bénéfice de cession, 575. — Ni à la réhabilitation, 612.

Banqueroutiers simples, peuvent être admis à la réhabilitation, 613.

Banquiers, sont justiciables des tribunaux de commerce, 631.

BARATTERIE DE PATRON. L'assureur n'en est pas tenu, 354, BARQUES, saisie de barques, 197 à 215. Voyez NAVIRES,

BATIMENTS, SAISIE.

Barriques. La revendication des marchandises, en cas de faillite, n'a plus lieu, si les barriques ont été ouvertes, 580.

Balises, ne sont point des avaries, mais de simples frais

à la charge du navire, 406.

Bassin. Les droits d'amarrage et bassin ou avant bassin,

sont privilégiés, 191, 193.

Bateaux (maîtres de) ont les mêmes obligations et responsabilité que les voituriers et commissionnaires

pour les transports, 107.

BATIMENTS DE MER, sont meubles, 190. — Priviléges auxquels ils sont sujets, 191. — Extinction de ces priviléges, 193. — Quand sont-ils censés avoir fait un voyage, 194. — Comment peuvent être vendus volontairement, 195. — Effets de cette vente, 196. — Saisie et vente forcée des bâtiments, 197. Voyez Saisie — Ils sont spécialement affectés au paiement des matelots, 271. — Tout achat de bâtiments est réputé acte de commerce, 633.

Biens, (cession de) est volontaire ou judiciaire, 566.

Voyez CESSION.

BIENS DOTAUX, ne peuvent être aliénés que conformément au Code Napoléon, 7. Voyez au mot Dot.

Bijoux, d'un failli et de sa femme, sont acquis aux créanciers, sauf à la femme à prouver sa propriété

par écrit, 554.

BILAN, doit être remis par le failli aux agents de la faillite, 470. — Ou fait par les agents, seuls, 473. — Ou avec l'assistance du failli, 472. — Ou de sa veuve et de ses enfants, 475. — Formes du bilan, 471. — Renseignements à prendre, 474. — Le magistrat de sûreté peut se transporter au domicile du failli, et assister à la rédaction du bilan, 489. — Les syndics définitifs peuvent, s'il y a lieu, vérifier le bilan, 527. — Les tribunaux de commerce connaissent du dépôt du bilan, 635.

BILLET A ORDRE, est daté, énonce la somme à payer, le nom de celui à l'ordre de qui il est souscrit, l'époque à laquelle le paiement doit s'effectuer, la valeur qui a été fournie, 188. — Il est au surplus soumis aux regles établies pour les lettres de change, et concernant l'échéance, l'endossement, la solidarité, l'aval, le paiement, le paiement par intervention, le protêt, les devoirs et droits du porteur, le rechange ou les intérêts, 187. Voyez tous ces mots. — Toutes actions relatives à un billet à ordre se prescrivent par cinq ans, 189.

BILLETS, faits par les comptables des deniers publics, sont de la compétence des tribunaux de commerce, 634.

BLANCS, sont prohibés dans les livres des marchands, 10.

— Il n'en peut exister aucun dans le contrat d'assurance, 332.

Blocus. Dans le cas de blocus du port pour lequel le vaisseau est destiné, le capitaine doit se rendre dans un

des ports voisins de la même puissance, 269. Bois, l'action pour fournitures de bois est prescrite par

un an, 433.

INNE-ESPÉRANCE. Délai pour le paiement ou l'accepation des lettres de change tirées du Cap de Bonne-Espérance, 160. — Délais pour poursuivre les tireurs et endosseurs, résidant en France, 166.

Bonne for, doit faire accorder au failli, une certaine

somme sur ses hiens, à titre de secours, 530.

Bordereau des effets de commerce extraits du scellé après la faillite et consiés aux agents, est remis au juge-commissaire, 463. — Le bordereau de situation de la caisse du failli, est remis chaque semaine au juge-commissaire, 497.

Bordereau d'agent de change, ou de courtier, constate les ventes et achats, lorsqu'il est duement signé des

parties, 109.

Bouche. Les provisions de bouche ne contribuent point

au jet, 419.

Bourse de commerce. Il y a des agents de change et des courtiers, nommés par l'Empereur, dans toutes les villes qui ent anné les

villes qui ont une bourse de commerce, 75.

Bris: En cas de bris et naufrage, avec perte entiere du navire, les matelots ne peuvent prétendre aucun loyer, 258. — Il y a lieu au délaissement des objets assurés, 369.

Bureaux d'affaires; toutes entreprises de bureaux d'af-

faires, sont réputées actes de commerce, 632.

#### C.

Cables, rompus ou coupés, sont avaries communes, 400.

Leur perte par tempête est avarie particuliere, 403.

Caisse d'amortissement. Les fonds provenant de la vente des marchandises, meubles et effets d'un failli, peuvent y être versés, 497. — Ils en sont retirés en vertu d'une ordonnance du juge-commissaire, 498.

Cale. Les droits de cale sont privilégiés, 191-193.

Canada. Les voyages au Canada sont réputés de long cours, 377.

Canaries. Les voyages aux Canaries sont réputés de

long cours, 377.

Canors. Le procès-verbal de saisie doit contenir la des-

cription des canots, 200.

Capitaine de navire, est garant de ses fautes, même légeres, 221. — Il est responsable des marchandises dont il se charge, 222. — Devoirs, droits et obligations des capitaines de navires, 223 à 249. — Privilége pour ce qui est dû ou prêté au capitaine pour les besoins du bâtiment, 191-193. — L'adjudication du navire fait cesser les fonctions du capitaine, 209. — Le capitaine peut être congédié par le propriétaire, sans indemnité, 218, 219.

CAPRAJA. Délai pour poursuivre les tireurs et endosseurs

des lettres de change payables à Capraja, 166.

Cassation de jugement arbitral, peut être poursuivie quand la renonciation n'a pas été stipulée, 52. — Le tuteur ne peut renoncer pour son mineur à la faculté

d'appeler du jugement arbitral, 63.

Caution, doit être fournie par le tireur et les endosseurs, lors de la notification qui leur est faite du protêt faute d'acceptation, 120-188. — Le propriétaire d'une lettre de change perdue peut en obtenir le paiement en donnant caution, 151-152. — L'engagement de la caution se prescrit par trois ans, 155. — La caution de l'assurcur est déchargée après quatre ans révolus sans poursuites, 384.

Cédule, empêche la prescription; 434.

Cession de biens, est volontaire ou judiciaire, 566. — Effets de la cession volontaire, 567. — Effets de la cession judiciaire, 568. — Individus qui ne peuvent être admis au bénéfice de cession, 575. — Les tribunaux de commerce en connaissent, 635.

CHALOUPE. La description des chaloupes doit être con-

tenue dans le procès-verbal de saisie, 200.

CHANGE. Toute opération de change est réputée acte de commerce, 632.

CHANGE (agents de), sont nommés par l'Empereur,

75. Voyez AGENTS DE CHANGE.

CHANGE (lettre de). Ses formes, sa valeur, ses effets,

110 et suiv. Voyez Lettre de Change.

CHANGEMENT dans l'acte ou à la raison de la société, doit être fait et publié dans les mêmes formes que l'acte de société même, 46.

Changements forcés de route, de vaisseau, etc. sont aux risques des assureurs, 350. — Exception s'ils pro-

viennent du fait de l'assuré, 351.

Chargement, peut être affecté aux prêts à la grosse, 315-320.—Peut être l'objet du contrat à la grosse, 334.

— Les ports et rades de chargement et de déchargement doivent être énoncés dans le contrat d'assurance, 382.

Charte-partie, doit être rédigée par écrit, 273. — Les chartes - parties ne peuvent être traduites devant les tribunaux que par les courtiers interpretes et conduc-

teurs de navires, 80.

Chiffres. Les agents de change et les courtiers sont tenus d'écrire leurs opérations dans leurs livres, sans

chiffres, 84.

Chirographaires. Droits des créanciers chirographaires dans la distribution du prix des biens d'un failli, 532 à 543.

Code civil, regle le contrat de société, 18.

Code de procédure civile, regle les jugements par défaut des tribunaux de commerce, 643; et les appels des jugements des tribunaux de commerce, 648.

Code de commerce, est exécutoire à compter du ter jan-

vier 1808; loi transitoire, à la fin du Code.

Code pénal, détermine les peines encourues par le ban-

queroutier frauduleux, 596.

Collectif. La société en nom collectif a pour objet de faire le commerce sous une raison sociale, 20. Foyez Sociétés. — En cas de faillite, la déclaration du

failli doit contenir le nom et l'indication du domicile de chacun des associés solidaires, 441.

Collogation des créanciers sur le prix des navires,

214.

Collusoires. Le failli qui a supposé des dettes passives et collusoires, est déclaré banqueroutier frauduleux,

593.

Colonies. Délais pour l'acceptation ou le payement des lettres de change tirées à vue ou à jours, mois ou usances de vue, des colonies, ou payables aux colonies, 160. — Délais pour poursuivre les tireurs et endosseurs résidant en France, des lettres de change payables dans les colonies, 166.

COMMANDEMENT, est fait vingt-quatre heures avant la saisie des bâtiments de mer, à personne ou domi-

cile, ou au capitaine, 9, 10.

COMMANDITAIRE, n'est passible des pertes que jusqu'à concurrence des fonds qu'il a mis dans la société, 26.

— Il ne peut faire aucune gestion, 27; à peine de

devenir solidaire, 28.

Commandite (société en), se contracte entre associés responsables et solidaires et associés simples bailleurs de fonds, 23. — Le capital peut être divisé en actions, 38. — L'extrait de l'acte de société doit être remis au greffe du tribunal de commerce du lieu,

dans la quinzaine de sa date, 42.

Commerçants. Sont commerçants tous ceux qui exercent des actes de commerce, et en font leur profession habituelle, 1. — L'autorisation du pere ou de la mere est nécessaire au mineur qui veut faire le commerce, 2. — Le consentement du mari est nécessaire à la femme qui veut être marchande publique, 4. — La femme marchande publique peut s'obliger pour son négoce sans l'autorisation de son mari, 5. — Toutes contestations relatives aux engagements et transactions entre négociants, et tous actes de commerce, sont de la compétence du tribunal de commerce, 631. — Quels sont les actes de commerce, 632. — Les membres des tribunaux de commerce sont nommés dans une assemblée composée de commerçants notables, 618. — Liste des commerçants notables, 619. — Tout commerçant âgé de trente ans au moins, et exerçant le commerce avec honneur depuis cinq ans, peut être nommé juge du

tribunal de commerce, 620.

Commis. Les actions contre les commis marchands sont de la compétence des tribunaux de commerce, 634. Commissaire. Les opérations relatives aux faillites sont

faites par-devant un juge-commissaire nommé par le tribunal de commerce, et choisi parmi ses membres, 454 et suiv.

Commission. Toutes entreprises de commission sont ré-

putées actes de commerce, 632.

Commission rogatoire, peut être adressée au tribunal du lieu pour l'examen des livres dont la représentation est ordonnée dans un tribunal éloigné, 16.

cst garant de l'arrivée des marchandises dans le délai déterminé par la lettre de voiture, 97. — Il est garant des avaries ou pertes, 98; et des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises, 99. — Il doit inscrire toutes ses commissions sur un livre-journal, 96. — Il doit transcrire les lettres de voiture sur un registre coté et paraphé, 102. — Le commissionnaire a privilége pour le remboursement de ses avances sur la valeur des marchandises, lorsqu'elles sont à sa disposition, ou s'il peut constater l'expédition qui lui en a été faite, 93.

Communauré. La femme reprend, en nature, après la faillite du mari, les immeubles par elle apportés et non

mis en communauté, 545.

Compétence. Les tribunaux de police correctionnelle connaissent des cas de banqueroute simple, 592. — Les cours de justice criminelle connaissent des cas de banqueroute frauduleuse, 595.

Compétence des tribunaux de commerce, 631 à 641.

Complices de banqueroutiers frauduleux, encourent les mêmes peines que les banqueroutiers eux-mêmes, 597.

— Les mêmes peines sont applicables au complice d'un failli, qui se présenterait comme son créancier avec un titre postérieurement reconnu supposé, 479.

La femme d'un failli, si elle se rend coupable de recélé, est poursuivie comme complice de banqueroute frauduleuse, 555, 556.

Composition. Les choses données par composition et à titre de rachat du navire et des marchandises, sont

avaries communes, 400. — Si l'assuré a racheté les effets qui lui avaient été pris sans l'ordre de l'assureur, celui-ci a le choix de prendre la composition à son compte ou d'y renoncer, 396.

Comptables, ne peuvent être admis au bénéfice de la cession de biens, 575. — Ni à la réhabilitation, lors-

que leur compte n'est pas rendu ou apuré, 612.

Company des deniers publics, sont justiciables des tribunaux de commerce, 634.

Compte, est dû par les agents nommés pour les opérations relatives à une faillite, 481. — Le compte des syndics provisoires nommés dans une faillite, est rendu au juge-commissaire en présence des créanciers, 517; ou aux syndics définitifs, s'il en est nommé, 527. — Compte des syndics définitifs, 562.

— Un arrêté de compte empêche la prescription, 434.

Compte de retour, doit accompagner la retraite d'une lettre de change, 180. — Ce qu'il comprend, 181. — Il ne peut être fait plusieurs comptes de retour sur

une même lettre de change, 182.

Concordat, ne peut s'établir entre un failli et ses créanciers, que par le concours d'un nombre de créanciers formant la majorité, et représentant en outre, par leurs titres de créances vérifiées, les trois quarts de la totalité des sommes dues, 519. — Les créanciers hypothécaires inscrits, et ceux nantis d'un gage, n'ont pas voix dans les délibérations relatives au concordat, 520. — Il ne peut avoir lieu, s'il y a quelque présomption de banqueroute, 521. — Le concordat doit être signé séance tenante, à peine de nullité, 522. — Les oppositions au concordat ne sont reçues que dans la huitaine pour tout délai, 523. — Le concordat doit être homologué par le tribunal, dans la huitaine du jugement sur les oppositions, 524. — Le tribunal peut refuser l'homologation, 526.

Condamnés, pour fait de vol ou d'escroquerie, ne peuvent être admis au bénéfice de la cession de biens,

575. — Ni à la réhabilitation, 612.

Conducteurs de navires (courtiers), ont seuls droit de traduire, en cas de contestation, devant les tribunaux, tous actes de commerce dont la traduction serait nécessaire, 80. Voyez Courtiers.

Concé. Le propriétaire d'un navire peut congédier le capitaine, 218, 219.

Congés. Les droits de congés ne sont point avaries, et

restent à la charge du navire, 406.

Connaissement. C'est la reconnaissance que fournit un capitaine de navire, des marchandises dont il se charge, 222. — Ses formes, 281. — Il est fait en quatre originaux au moins, 282. — Il fait foi entre les parties, 283, 284. — Comment les marchandises contribuent aux pertes par suite du jet, lorsque le connaissement n'est pas exact, 418. — Les effets dont il n'y a pas de connaissement ne sont pas payés s'ils sont jetés à la mer; ils contribuent s'ils sont sauvés, 420.

Connaissements, ne peuvent être traduits devant les tribunaux que par les courtiers interpretes et con-

ducteurs de navires, 80.

Consentement du mari, est nécessaire à la femme qui

veut être marchande publique, 4.

Consignation. Les marchandises consignées au failli peuvent être revendiquées aussi long-temps qu'elles existent en nature, 581 et suiv.

Consuls. Cas où les capitaines de navire doivent se présenter chez les consuls français en pays étrangers,

234, 244.

Contestations entre associés, sont jugées par arbi-

tres, 51.

Contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes, sont de la compétence des tribunaux de commerce, 631.

Continuation de société, est constatée par une décla-

ration des co-associés, 46.

Contrainte par corps. A Paris, des gardes du commerce exécutent les jugements emportant la contrainte

par corps, 625.

Contrat à la grosse, se fait devant notaire ou sous seing-privé; ce qu'il contient, 311. — Il est réputé acte du commerce, 633. Voyez Grosse.

Contrat d'assurance, est rédigé par écrit, 332. — Ses formes et effets, 332 et suiv. Voyez Assurances.

Contrat d'assurance, est rédigé par les courtiers d'assurance ou par les notaires, 79.

Contrat de mariage, entre époux dont l'un est com-

merçant, doit être publié et affiché à l'audience et au greffe des tribunaux de premiere instance et de commerce, 67.

Contrar de société, se regle par le droit civil, par les lois du commerce, et par les conventions des parties,

18.

Contrat d'union, est formé entre les créanciers d'un failli, lorsqu'il ne peut intervenir de concordat, 527.

- Effets du contrat d'union, 528 et suiv.

Contribution. La répartition pour le payement des pertes et dommages est faite sur les effets jetés et sauvés, et sur moitié du navire et du fret, à proportion de leur valeur au lieu du déchargement, 417. Maniere d'établir la contribution quand le connaissement n'est pas exact, 418. - Les munitions de guerre et de bouche, et les hardes des gens de l'équipage, ne contribuent pas au jet, 419. — Les effets chargés sans connaissement contribuent s'ils sont sauvés après le jet, et ne sont pas payés dans le cas contraire, 420. Effets chargés sur le tillac, 421. — Contribution pour raison du dommage arrivé au navire, 422 à 427 -Le capitaine et l'équipage sont privilégiés sur les marchandises ou leur prix, 428. — Les propriétaires qui recouvrent leurs effets qui ont été jetés, doivent le rapport de ce qu'ils ont reçu dans la contribution, 429.

Conventions, pour salaires et loyers d'équipages, sont

T.

réputées actes de commerce, 633.

Cordages; leur perte par tempête est avarie particuliere, 403.

Correspondance, peut suffire pour constater l'association en participation, 49. — Constate les ventes et achats, 109.

Corse. Délai pour poursuivre les tireurs et endosseurs des lettres de change payables en Corse après le pro-

têt, 166.

Cour d'appel. Les demandes en réhabilitation sont adressées à la cour d'appel, 604. — Elle connaît des appels des jugements des tribunaux de commerce de son ressort, 644. — Elle ne peut accorder de défenses ni surseoir à l'exécution des jugements des tribunaux de commerce, 647.

Courtage des ventes ou achats des matieres métalliques, se fait également par les agents de change et par les

courtiers de marchandises, 76. — Le courtage des autres marchandises ne peut être fait que par les courtiers des marchandises, 78. — Toute opération de courtage est réputée acte de commerce.

est réputée acte de commerce, 632.

Courtiers, se divisent en courtiers de marchandises, courtiers d'assurances, courtiers interpretes et conducteurs de navires, courtiers de transport par terre et par eau, 77. — Sont tenus d'avoir un livre en forme, 84. — Ils ne peuvent faire aucune opération de commerce pour leur compte, ni s'intéresser dans aucune entreprise, ni recevoir, ni payer, pour le compte de leurs commettants, 85. — Ils ne peuvent se rendre garants de l'exécution des marchés dans lesquels ils s'entremettent, 86. — Un failli ne peut être courtier s'il n'est réhabilité, 83. — Le courtier qui fait faillite est poursuivi comme banqueroutier, 89. — Le courtier destitué ne peut être réintégré dans ses fonctions, 88. Leurs bordereaux ou arrêtés constatent les ventes et achats, 109.

Courtiers d'assurances, rédigent les contrats ou polices d'assurances, concurremment avec les notaires, 79.— Ils peuvent cumuler les fonctions d'agent de change, de courtier intérprete et conducteur de navires, 81.

Courtiers de marchandises; ont seuls le droit de faire le courtage des marchandises, et d'en constater le

cours, 78.

D.

les ,

8,

In

3

**j**9

Courtiers de transport par terre et par eau, ont sculs le droit de faire le courtage des transports par terre et par eau; ils ne peuvent cumuler les fonctions de courtiers d'assurances ou de marchandises, ni de courtiers conducteurs de navires, 82.

Courtiers interpretes et conducteurs de navires, sont le courtage des affrêtements, 80. — Peuvent cumuler les sonctions de courtiers de marchandises ou d'assu-

rances, et d'agents de change, 81.

CRÉANCIERS d'un failli, sont assemblés par le juge-commissaire missaire, 477. — Ils présentent au juge-commissaire une liste triple pour la nomination des syndies provisoires, 480. — Ils ont quarante jours pour se présenter aux syndies à l'effet de faire vérifier leurs créances, 502. — Formes de la vérification des créances, 503 et suiv. — Ils sont ensuite assemblés sur la convocation des syndies, 514. — Sous la présidence du juge-com-

missaire, 515. — Le compte des syndics provisoires est rendu en leur présence, 517. — Les créanciers dont les créances sont vérifiées peuvent, dans cette assemblée, traiter avec le failli, 519. — Ou former un contrat d'union et nommer des syndics définitifs, 527. — Différentes especes de créanciers, 532 à 557. — Le montant de l'actif du failli, après les prélevements de droit, est réparti entre tous les créanciers au marc le franc de leurs créances vérifiées ou affirmées, 558.

Créanciers privilégiés sur la vente des bâtimens de

mer, 191. – Extinction de ce privilége, 193.

Chéanciers chirographaires, leurs droits dans la distri-

hi

-

11.

36

....

21

:163 i)}.

ce.a.

-0

de c

 $g_{\theta}$ 

au

Cité

ill

y6

gC

16

q

98

j)c

bation du prix des biens du failli, 532 à 543.

CRÉANCIERS hypothécaires, n'ont point de voix dans les délibérations relatives au concordat à établir entre le failli et ses créanciers, 520. — Leurs droits sur la masse chirographaire sont réglés à proportion des sommes dont ils restent créanciers après leur collocation, sur le prix des immeubles du failli, 542.—Ceux qui ne viennent point en ordre utile sur le prix des immeubles, sont considérés comme purement chirographaires, 543.

CRIÉES. Les navires et les bâtiments de mer saisis, sont

adjugés après la troisieme criée, 206.

Cueillette. Lorsque le navire est chargé à cueillette, le chargeur peut retirer ses marchandises, en payant le demi-fret, 291.

## D.

DATE, doit être énoncée dans la lettre de change, 110. — Ét dans le billet, 188. — L'acceptation doit être datée, 122. — Il est défendu d'antidater les ordres, à peine de faux, 139.

DÉCHARGEMENT. Quels frais de déchargement sont avaries communes, 400. — Les ports et rades de déchargements doivent être énoncés dans le contrat d'assu-

rance, 332.

DÉCHÉANCE, a lieu après l'expiration des délais fixés par les art. 160 et 166; 1° contre le porteur à l'égard des endosseurs, 168. — 2° Contre les endosseurs à l'égard de leurs cédants, 169. — 3° Contre le porteur et les endosseurs à l'égard du tireur, 170.

Déchets, causés par le vice de la chose, ou par le fait de l'emprunteur à la grosse, ne sont point à la charge du

prêteur, 326 — Ni à celle de l'assureur, 352.

Cit

52-

- [ˈ

કે તે

gle /e

Sil

A.

nik.

11 11

mt

ni k

11639

DÉCLARATION. Toute fausse déclaration de la part de l'assuré annulle l'assurance, 348. — Déclarations à faire par l'assuré en cas de délaissement, 379. — En cas de déclaration frauduleuse, il est privé des effets de l'assurance, 380.

Déclaration de faillite, doit être faite par le failli, dans les trois jours de la cessation des paiements, 440.

— A peine d'être poursuivi comme banqueroutier, 587.

Déclaration de Guerre, est aux risques des assureurs, 350.

Défenses, ne peuvent être accordées contre l'exécution des jugements des tribunaux de commerce, 647.

Définitifs. Fonctions des syndics définitifs, 514 et suivants.

Délai. Les juges ne peuvent accorder aucun délai pour le paiement d'une lettre de change ou d'un billet, 157, 188. — Tous les délais de grace, de faveur, d'usage et d'habitudes locales, sont abrogés, 135. — La lettre de change et le billet doivent être acceptés dans les vingt-quatre heures de la présentation, 125. — Et payés dans les vingt-quatre heures de l'échéance, 162, 153. — L'accepteur par intervention doit notifier sans délai son acceptation, à celui pour qui il accepte, 127. — Délais pour le paiement ou l'acceptation des lettres de change tirées à vue, ou à jours, mois ou usances de vue, des colonies et des pays étrangers, 160. — Ces délais sont doubles en temps de guerre. Même article. — Un délai de quinze jours après le protêt est accordé au porteur d'une lettre de change protestée pour saire citer son cédant en justice, 165. — Délais pour poursuivre les tireurs et endosseurs de lettres de change. tirées de France et payables hors du territoire continental de l'Europe, 166. — Délai de dix jours, est accordé après la sommation à la partie en retard de remettreses pieces aux arbitres nommés pour juger, 57. - Ce délai peut être prorogé par les arbitres, 58. - Pans quel délai doit être fait le délaissement des objets assurés, 373, 375. — Délais pour le délaissement pour arrêt par ordre d'une puissance, 387. — Délai accordé à l'assureur pour notifier l'innayigabilité du

navire, 390. — Le délai dans lequel le transport des marchandises doit être effectué, est exprimé dans la lettre de voiture, 102. — Le commissionnaire pour le transport est garant de l'arrivée des marchandises dans le délai déterminé, 97. — Délai de huitaine est accordé pour former opposition au concordat formé entre un failli et ses créanciers, 524. — Autre huitaine après le jugement sur les oppositions, pour l'homologation du concordat, 524. — Le délai pour interjeter l'appel des jugements des tribunaux de commerce, est de trois mois, 645.

417

int

est?

6.1

. . !

gill.

MA

 $H^{(i)}$ 

JI.

n''-'

(E)

II I

7

ILE

i Me

ient é

7104

ont.

(, a)

mm

MICI

noire

DOM

cla

Délaissement. Cas où l'on peut faire le délaissement des objets assurés, 369. — Il ne peut être fait avant le voyage commencé, 370. — Il ne peut être ni partiel ni conditionnel, 372. — Délai dans lequel il doit être fait, 373, 387. — Le délaissement signifié et accepté ou jugé valable, les effets assurés appartiennent à l'assureur, à partir de l'époque du délaissement, 385. — Délaissement à titre d'innavigabilité, 389.

Délibération, doit être prise avant de jeter les effets à la mer, en cas de péril, 410. — Rédaction et forme de

cette délibération, 412.

Délivrance. Toute action en délivrance de marchandises se prescrit par un an après l'arrivée du navire, 433.

Demandes, dont le principal n'excede pas 1000 francs, sont jugées en dernier ressort par les tribunaux de commerce, 639.

Dennées, sujettes à dépérissement doivent être vendues promptement sur la demande des agents de la faillite,

464.

Dépenses. Le failli qui a supposé des pertes ou des dépenses, est déclaré banqueroutier frauduleux, 593. — Les dépenses extraordinaires faites pour le navire ou les marchandises, sont réputées avaries, 397. Voyez Avaries.

Dépérissement. Dans une faillite, les agents doivent faire retirer et vendre les marchandises et denrées

sujettes à dépérissement, 464.

Dépositaires, sont exclus du bénéfice de la cession de

biens, 575. — Et de la réhabilitation, 612.

Dépôt, des marchandises dans un dépôt public, peut être ordonné en cas de contestation pour leur réception, 106. Le dépôt des marchandises peut être revendiqué en

eas de faillite, aussi long-temps qu'il existe en nature, 581 et suivants.

Dépôt du BILAN, est de la compétence des tribunaux de

commerce en cas de faillite, 635.

Destitution, est encourue par tout agent de change ou banquier qui contrevient aux articles 85 et 86 du Code de Commerce, 87. — L'agent de change ou le courtier destitué, ne peuvent plus être réintégrés dans leurs fonctions, 88.

PÉTENTION. Les loyers et nourritures des matelots pendant la détention, sont avaries communes, si le navire est affrêté au mois, 400. — Particulieres, si le navire

est affrêté au voyage, 403.

Détérioration, donne lieu au délaissement des objets assurés, si elle va au moins aux trois quarts, 369.

Devoirs, des agents dans une faillite, et leurs fonc-

tions, 462 et suivants.

Diamants, d'un failli et de sa femme, sont acquis aux créanciers, sauf à la femme à prouver sa propriété par écrit, 554.

DILIGENCES. Les entrepreneurs de diligences sont soumis aux mêmes obligations, garantie et responsabilité, que les voituriers et commissionnaires pour les trans-

ports, 107.

61

tie

es

i di

**VI**6

ıllı.

USLI

Disette. En cas de manque de victuailles dans un voyage de mer, ceux qui ont des vivres en particulier peuvent être contraints de les mettre en commun, 60.

Dissolution de société, doit être constatée par un acte dont extrait est déposé au tribunal de commerce, 46.

Dor, annulle le contrat d'assurance consenti pour une somme excédant la valeur des effets chargés, 357.

Domicile du commissionnaire, et celui du voiturier, doivent être-indiqués dans la lettre de voiture, 102.

Dommages. Quels dommages sont réputés avaries, 371, 397. — Quels dommages sont avaries communes, 400. — Quels sont ceux réputés avaries particulieres, 403.

— Les dommages causés par le jet des marchandises,

sont estimés par des experts, 414.

Dommages et intérêts. Le capitaine en doit s'il a déclaré le bâtiment d'un plus grand port qu'il n'est, 289, — S'il a causé l'arrestation ou le retard du navire, 295.

Donation. La femme d'un failli reprend en nature les

biens à elle appartenant par donations, et non entres

en communauté, 546, 554.

Dor. Les biens dotaux de la femme, marchande publique, mariée sous le régime dotal, ne peuvent être hypothéqués ni aliénés, que conformément au Code Napoléon, 7.

— Les époux mariés sous le régime dotal, doivent faire publier leur contrat de mariage, 69, 70. — Droits de la femme mariée sous le régime dotal, après la faillite de son mari, 545.

Droits et devoirs du porteur d'une lettre de change, 160

et suiv. Voyez Lettre de Change, Porteur.

Droits, des greffiers des tribunaux de commerce, seront fixés par un reglement d'administration publique, 624.

Droits, sur les navires ou les marchandises, ne sont point à la charge des assureurs, 354. — Ce ne sont point des avaries, 406.

# E.

Echange. Comment se regle l'assurance faite sur le retour d'un pays où le commerce ne se fait que par

échange, 340.

Echéance, doit être indiquée dans la lettre de change et dans le billet à ordre, 110-188. — La lettre de change à vue est payable à sa présentation, 130. — L'échéance d'une lettre de change à un ou plusieurs jours, mois ou usances de vue, est fixée par la date de l'acceptation, ou du protêt faute d'acceptation, 131. - La lettre de change payable en foire est échue le jour de la foire, ou la veille de sa clôture si elle dure plusieurs jours, 133. — Celle qui échoit un jour de férie légale est payable la veille, 135. — Tous les délais de grace, etc. sont abrogés, 135. — Le payement doit être fait au jour de l'échéance, 161; à peine de protêt le lendemain, 162; et sans que le porteur soit tenu de le recevoir avant l'échéance, 146. — Responsabilité de celui qui paie une lettre de change avant l'échéance, 144. — Celui qui paie à l'échéance est présumé valablement libéré, 145. — Les effets de commerce à courte échéance sont extraits du scellé après faillite, et remis aux agents de la faillite pour en faire le recouvrement, 463.

ECHELLES

ment ou l'acceptation de la lettre de change tirée à vue des Echelles du Levant, 160. — Délai de six mois pour poursuivre les tireurs et endosseurs résidant en France, des lettres de change payables aux Echelles du Levant, 166.

Echouement, est aux risques des assureurs, 350.— Est avarie particuliere, 403. — Il donne lieu au délaissement des objets assurés, 369. — L'assuré doit travailler au recouvrement des effets échoués, 381.

Effets de commerce, qui se trouvent en nature dans le porte-feuille du failli à l'époque de la faiilite, peuvent

être revendiqués, 583.

en

01[

ail.

160

eron!

[UC,

50nt

Oln

eurs

e de

131

e dure

our d

es de

Effets mobiliers d'un failli, sont acquis aux créanciers, sauf la preuve que peut fournir la femme qu'ils lui

sont propres en tout ou en partie, 554.

Effets de porte-feuille, qui sont à courte échéance ou susceptibles d'acceptation, sont extraits du scellé après faillite, et remis aux agents pour en faire le recouvrement, 463.

Effets publics, ne peuvent être négociés que par les

agents de change, 76.

Elbe. Délai pour poursuivre les tireurs et endosseurs résidant en France, des lettres de change payables

dans l'île d'Elbe, 166.

Election des membres des tribunaux de commerce, se fait dans une assemblée de commerçants notables, 618; au scrutin individuel, à la pluralité absolue des suffrages, 621.

Emprisonnement, est prononcé par le jugement qui

déclare la banqueroute simple, 592.

EMPRUNTS. Le failli qui, ayant son actif de moitié moins fort que son passif, a fait des emprunts considérables, est déclaré banqueroutier, 586.

Emprunts à la grosse. Sur quels objets ils peuvent être affectés, 315. — Comment ils peuvent être déclarés nuls, 316. — Sont réputés actes de commerce, 633. — Emprunts prohibés, 318. — Les sommes empruntées à la grosse ne peuvent être l'objet du contrat d'assurance, à peine de nullité, 347.

Encan. Tous établissements de ventes à l'encan sont réputés actes de commerce, 632.

Code de Commerce.

Encheres, sont reques à la premiere criée des navires et bâtiments saisis, 204.

Endossement, transmet la propriété de la lettre de change, 136. — Il est daté, exprime la valeur fournie, et le nom de celui à l'ordre de qui il est passé, 137. — Il est défendu d'antidater les ordres à peine de faux, 139. Tont acte de prêt à la grosse peut être négocié par endossement, 313.

Gi

4.1

(1)

CE

ECE

de

TU

h

CID

WC

(L)

luca

illici

Dr. T

Tec.

COPY

(fin

JECT

1161

TPÉI

W6

le

Erra

wan

date

do (

dois

EXTRI

EXPI

Endosseurs, sont tous garants solidaires de l'acceptation

et du paiement à l'échéance, 118-140.

Enfants, d'un failli, peuvent le suppléer pour la formation du bilan, 474.

Engagement et loyers des matelots et gens de l'équi-

page, 250 à 272.

Enquêre, peut être ordonnée par le tribunal de commerce en cas de contestation sur une créance prétendue contre un failli, 509.

Enregistrement du contrat à la grosse, se fait au greffe du tribunal de commerce, dans les dix jours de la date,

311.

Entrepreneurs de diligences et voitures publiques, ont les mêmes obligations et la même responsabilité que les commissionnaires pour les transports, et les voituriers, 107.

Entreprises, de manufactures et autres, sont réputées actes de commerce, 632. — Il en est de même des entreprises de construction de bâtiments pour la navi-

gation, 633.

Entretien. Privilége pour les frais d'entretien d'un bâtiment, 191.—Extinction, 193.

Enveloppes. La revendication des marchandises en cas de faillite, ne peut plus avoir lieu si les enveloppes ont

été ouvertes, 580.

Equipage. Le choix des gens d'équipage appartient au capitaine du navire, 223. — Engagement et loyers des gens de l'équipage, 250 à 272. — Privilége qui leur est accordé sur le prix du bâtiment, 191. - Extinction de ce privilége, 193.

Equipement. Les sommes prêtées à la grosse pour l'équipement d'un navire sont privilégiées, 191. - Extinc-

tion de ce privilége, 193.

Escroquente. Les condamnés pour fait de vol ou d'es-

croquerie ne peuvent être admis au bénéfice de cession, 575; ni à la réhabilitation, 612.

Estimation, est faite des meubles, effets, biens du failli,

par les syndics provisoires, 486.

Etablissements, réputés actes de commerce, 632 et suiv.

ETAT. On doit remettre au magistrat de sûreté de l'arrondissement un mémoire ou compte sommaire de l'état de la faillite, 488.

ETRANGERS, ne peuvent être admis au bénésice de la

cession de biens, 575.

Europe. Le porteur d'une lettre de change tirée des îles de l'Europe, à vue, ou à jours, mois, ou usances de vue, et payable dans les possessions européennes de la France, doit en exiger le paiement ou l'acceptation dans le délai de six mois de sa date, 160. — Délais pour poursuivre les tireurs et endosseurs de lettres de change payables hors du territoire continental de l'Europe, 166.

Exécution des jugements des tribunaux de commerce, ne peut être arrêtée ni suspendue par les cours d'ap-

pel, 647.

Exécution des jugements emportant contrainte par corps, sera confiée à Paris seulement à des gardes de commerce, 626.

Exécution du Code de commerce commence au 1er jan-

vier 1808.

119

J.

!("i

Expéditions maritimes, sont réputés actes de commerce, 633.

Experts, constatent les pertes et dommages causés par

le jet des marchandises à la mer, 414.

Extrait des actes de sociétés en nom collectif et en commandite, doivent être remis dans la quinzaine de leur date, au greffe du tribunal de commerce, 42. — L'acte du Gouvernement qui autorise une société anonyme doit être affiché avec l'acte d'association, 45.

Extrait de contrat de mariage, doit être affiché dans

l'auditoire des tribunaux, 67.

### F.

Facteurs. Les actions contre les facteurs et commis marchands sont de la compétence des tribunaux de commerce, 634.

FAGIURE, acceptée, constate les vente et achat, 109. FAMLIS, ne peuvent être agents de change ni courtiers, s'ils ne sont réhabilités, 83. — L'agent de change ou

courtier qui fait faillite est poursuivi comme banque-

routier, 89.

FAILLITE. Tout commerçant qui cesse ses paiements est en état de faillite, 437. — Il doit en faire la déclaration dans les trois jours, au greffe du tribunal de commerce, 440. — L'onverture de la faillite est déclarée par le tribunal de commerce, 441. — Du jour de la faillite, le failli est dessaisi, de plein droit, de l'admimistration de tous ses biens, 442. — On ne peut acquérir aucun privilége ni hypotheque sur les biens du failli dans les dix jours qui précedent la faillite, 443, 444, 445. — Les sommes payées dans le même temps pour dettes commerciales non échues, sont rapportées, 446. — Tous actes et paiements frauduleux sont nuls, 447. — L'ouverture de la faillite rend exigibles les dettes passives non échues, 448. — Les scelles sont apposés, 449 à 453. — Il est nommé un juge-commissaire de la faillite, 454. — Et des agents qui peuvent être pris parmi les créanciers, 456. — Dépôt de la personne du failli dans la maison d'arrêt pour dettes, 455. - Fonctions et devoirs des agents, 462 et suiv. - Le failli qui n'a pas déposé son bilan, le remet aux agents, 470. — Formes du bilan, 471 et suiv. — La liste des créanciers est dressée par le juge-commissaire, 476. ---Les créanciers sont assemblés, 477, 478. — Des syndics sont nommés, 480. — Les fonctions des agents cessent dans les vingt-quatre heures de la nomination des syndics, 481. — Indemnités pour les agents, 483. - Il n'en est point dû aux agents pris parmi les créanciers, 485. — Les syndics font lever les scellés et faire inventaire, aussitôt après leur nomination, 486. — Le failli doit être présent, 487. — Les marchandises, meubles, effets, titres et papiers sont remis aux syndics, 591. — Plaintes contre les syndics, 495. — Versement des fonds dans une caisse à double serrure, 496. — Versement à la caisse d'amortissement, 497, 498. — Les syndics sont tenus de faire tous actes conservatoires, 499. — Les créances doivent être vérifiées sans délai, 501. — Formes et effets de cette vérification, 502 et suiv. — Assemblée des créanciers dont les créances

(h

 $F_1$ 

sont vérisiées, 514 et suiv. — Les syndics provisoires rendent leur compte, 517. — Traité entre le failli et ses créanciers, 519 et suiv. — A défaut de traité, il est formé un contrat d'union des créanciers, 527. — Syndics définitifs, 528. — En cas de refus du tribunal de commerce d'homologuer le contrat d'union, le failli est prévenu de banqueroute, 531. — Différences à établir entre les créanciers et leurs droits respectifs, 532 et suiv.—Droits des créanciers hypothécaires, 539 et suiv. — Droits des femmes, 544 et suiv. — Le montant de l'actif du mobilier est réparti entre les créanciers, 558 à 563. — Vente des immeubles, 564. — Surenchere d'un dixieme, peut être faite dans la huitaine, 565.— La cession de biens par le failli est volontaire ou judiciaire, 566. — Le vendeur peut revendiquer ses marchandises, 576. — Cas où le failli est déclaré banqueroutier, 448, 449, 586. — Le failli peut être réhabilité, 594. Voyez BANQUEROUTE, REVENDICATION, CESSION DE BIENS, BILAN, FEMMES, CRÉANCIERS, Réhabilitation, etc. — Privilége accordé au capitaine de navire, pour son fret, en cas de faillite des chargeurs ou réclamateurs, 308.

Falsification. En cas de falsification des essets assurés, l'assureur peut faire procéder à la vérisication, 336.

Fausse déclaration de la part de l'assuré, annulle l'assurance, 348.

Femme, ne peut être marchande publique sans le consentement de son mari, 4. — Lorsqu'elle est marchande, elle peut s'obliger sans l'autorisation de son mari, 5. — Les femmes peuvent également engager et hypothéquer leurs immeubles, 7. — Droits de la femme, après la faillite de son mari, 544 et suiv. — Les signatures des femmes ou filles non négociantes ou marchandes publiques, sur lettres de change, ne vaut à leur égard que comme simple promesse, 112.

Feu, est aux risques des assureurs, 350.

FILLES. La signature des silles non négociantes ou marchandes publiques, sur lettres de change, ne vaut à leur égard que comme simple promesse, 112.

Fins de non-recevoir, à opposer aux actions contre les capitaines, assureurs, affrêteurs, 425.

Flot. Les frais faits pour remettre à flot le navire échoué

dans l'intention d'éviter la perte totale ou la prise,

sont avaries communes, 400.

Foire. La lettre de change ou billet payable en foire, est échne le jour de la foire, ou la veille de sa clôture si elle dure plusieurs jours, 133.

Fonctions, des agents dans une faillite, et leurs devoirs,

462 et suiv.

Fonctions, des juges du tribunal de commerce, ne peuvent durer plus de deux ans, 623. — Elles sont purement honorifiques, 628.

Fonctions, des syndies provisoires, dans une faillite, 486 et suiv. — Des syndics définitifs, 514 et suivants.

Poyez Syndics.

Fonce majeure, est à la charge du propriétaire des marchandises, 100. — Le commissionnaire ni le voiturier

n'en sont point garants, 97-104.

Forfait. L'union des créanciers d'un failli peut se faire autoriser par le tribunal de commerce à traiter à forfait des droits et actions dont le recouvrement n'aurait pas été opéré, 563.

Forme de procéder devant les tribunaux de commerce, 642 à 644. — Idem devant les cours d'appel, 645 à

Fortunes de mer, sont toutes aux risques des assureurs,

Fournisseurs. Privilége accordé aux fournisseurs d'un

bâtiment, 191. — Extinction, 193.

Fournitures. Les actions pour fournitures de choses nécessaires aux constructions, équipement et avictuaillement d'un navire se prescrivent par un an, 433. - Toutes entreprises de fournitures sont réputées actes de commerce, 632.

Frais. Quels frais sont avaries communes, 400. — Quels

frais sont avaries particulieres, 403.

Frais de justice, sont privilégiés sur le prix de la vente des navires, 191. — Extinction du privilége, 193. — Les frais de poursuite de banqueroute simple sont supportés par la masse, 589. — Ils sont supportés par le créancier qui a intenté la poursuite si le prévenu est déchargé, 590.

Franc d'avaries. Cette clause affranchit l'assureur de

toutes especes d'avaries, 509.

FRAUDE. Son effet dans le contrat à la grosse, 317. — En

laissement des objets assurés est privé des effets de l'assurance, 380. — Les engagements contractés par le failli, pour fait de commerce, dans les dix jours qui précedent la faillite, sont présumés frauduleux, 445, 446. — Ces actes et paiements sont nuls, 447. — Le tribunal de commerce peut refuser d'homologuer le concordat entre le failli et ses créanciers, pour cause d'inconduite ou de fraude, 526. — Banqueroute frauduleuse, 593 à 599.

FRET. Le cours en est constaté par les courtiers conduc-

teurs de navires, 80.

Fret; ce que c'est, comment il se regle et se constate, 286 et suiv. — Les matelots engagés au fret sont payés de leurs loyers seulement sur le fret, à proportion de celui que reçoit le capitaine, 260. — Le navire et le fret sont spécialement affectés au paiement des loyers des matelots, 271. — Le prix du fret ou nolis doit être énoncé dans l'acte constatant le louage du vaisseau,273. -Le fret est dû pour les marchandises que le capitaine a été contraint de vendre pour victuailles, 298.—Et pour celles jetées à la mer pour le salut comman, 301. — Le capitaine perd son fret, s'il est prouvé que le vaisseau n'était pas navigable, 297. — Il n'est pas dû de fret en cas de perte ou de naufrage, 302. — Exceptions, si le navire et les marchandises sont rachetés ou conduits à Ieur destination, 303. — Le fret des marchandises existantes à bord du navire, ne peut être l'objet d'un contrat d'assurance, à peine de nullité, 347. — Le fret des marchandises sauvées fait partie du délaissement du navire, 386.

G.

GAGES, sont privilégiés, 191-193.

Garantie. Le capitaine d'un navire est garant de ses fautes, même légeres, 221. — Il est responsable des marchandises dont il se charge, 222. — Le propriétaire du navire est responsable des faits du capitaine, 216. — Le capitaine répond des marchandises qu'il aurait chargées sur le tillac sans le consentement par écrit du chargeur, 229. — Exception, 230.

GARANTIE, du contrat à la grosse négocié, 313. — Elle ne s'étend point au profit maritime, 314. — Le com-

missionnaire pour les transports est garant des marchandises et effets dont il est chargé, et de leur arrivée dans le délai déterminé par la lettre de voiture, 97 à 100.—Il n'y a pas de garantie contre la force majeure, 97-104. — Tous les endosseurs d'une lettre ou billet de change, sont garants solidaires de l'acceptation et du paiement à l'échéance, 118-140. — Le paiement peut en outre être garanti par un aval, 141. — Le donneur d'aval est solidaire avec les tireurs et endosseurs, 142.

GARDE. Les frais de garde d'un bâtiment de mer sont

privilégiés, 191-193.

Gardes de commerce, seront nommés à Paris seulement, pour l'exécution des jugements emportant la contrainte par corps, 625.

GARDIEN. Il est établi un gardien à la saisie d'un navire

ou bâtiment, 200.

GIBRALTAR. Les voyages au-delà des détroits de Gibraltar et du Sund sont réputés de long cours, 377.

Greffiers, des tribunaux de commerce, sont nommés

par le Gouvernement, 624.

GROENLAND. Les voyages au Groenland sont réputés de

long cours, 377.

GROSSE. Que doit contenir le contrat à la grosse, 311.—Il doit être enregistré, 322. — Il peut être négocié par la voie de l'endossement, 313. — Sur quels objets peuvent être affectés les emprunts à la grosse, 314. — Tous emprunts sur le fret à faire, du navire, et sur le profit espéré des marchandises, sont prohibés, 318. — Nul prêt à la grosse ne peut être fait aux matelots et gens de mer sur leurs loyers ou voyages, 319. — Privilége accordé pour sommes prêtées à la grosse, 191-193. — Les sommes prêtées à la grosse peuvent être l'objet du contrat d'assurance, 334. — Tous emprunts et prêts à la grosse sont réputés actes de commerce, 633.

GROSSES avaries. Quelles sont-elles, 400. Voyez Avaries. Guerre. La déclaration de guerre est aux risques des assureurs, 350. — Les munitions de guerre ne contri-

buent point au jet, 419.

#### H.

HARDES, des gens de l'équipage, ne contribuent point au jet, 419. — Les hardes nécessaires au failli et à sa famille, lui sont remises dans tous les cas, 529.

Havres. Les lamanages, etc. pour entrer dans les havres, ne sont point avaries; ils sont supportés par le navire, 406. — Les assureurs n'en sont point tenus, 354.

HAZARD. Le failli est déclaré banqueroutier lorsqu'il a perdu de fortes sommes à des opérations de pur ha-

zard, 586.

Homologation du concordat intervenu entre un failli et ses créanciers, doit être faite dans la huitaine du jugement sur les oppositions, 524. — Effets de l'homologation, 525. — Elle est de la compétence des tribunaux de commerce, 635. — Le tribunal peut la refuser pour cause d'inconduite ou de fraude, 526.

Huissiers, font les protêts concurremment avec les notaires, 172. — Sont obligés d'inscrire les protêts sur un registre exprès dans la forme des répertoires, 176.

Huissiers près les tribunaux de commerce, sont nom-

més par le Gouvernement, 624.

HYPOTHÉGAIRES. Droits des créanciers hypothécaires sur les biens du failli, 539 à 543. Voyez CRÉANGIERS. — Les reprises de la femme d'un failli ne s'exercent qu'à

la charge des dettes hypothécaires, 547.

Hypotheque, n'est acquise à la femme d'un commerçant failli, que sur les immeubles qui existaient à l'époque de la célébration du mariage, 551, 552.— Exception en faveur de la femme dont le mari n'était pas commerçant à l'époque et dans la premiere année du mariage, 553.

### I.

ILES. Délai de six mois pour le payement ou l'acceptation de la lettre de change tirée à vue ou à jour, mois ou usances de vue, des îles de l'Europe, 160. — Ce délai est d'un an pour les îles des Indes occidentales, 160. — Délais pour poursuivre (après le protêt) les tireurs et endosseurs résidant eu France, 166. — Les voyages aux îles de l'Amérique sont réputés de long cours, 377.

Immeubles d'un failli, sont vendus à la poursuite et diligence des syndics de l'union des créanciers, 564, — Inscription dont ils doivent être grevés au nom de la masse des créanciers, à la diligence des agents, 500. — La femme reprend en nature ceux qu'elle a apportés sans les mettre en communauté, 545.

Inconduite. Le tribunal de commerce peut refuser d'homologuer le concordat entre un failli et ses créanciers, pour cause d'inconduite ou de fraude, 526.

INDEMNITÉS. Divers cas où il peut être dû des indemnités aux gens de l'équipage, 252 et suiv. — Il n'en est pas dû aux matclots faits prisonniers sur le navire, 266. — Il lui en est dû, s'il a été envoyé à terre ou en mer pour le service du navire, et que le vaisseau arrive à bon port, 267, 268, 272. — Fixation de l'indemnité, 269. — Le propriétaire peut congédier le capitaine sans indemnité, 218. — L'indemnité due pour cause de retard dans l'arrivée des marchandises, doit être énoncée dans la lettre de voiture, 102. — Les agents nommés dans une faillite ont droit à une indemnité, 483. — A moins qu'ils ne soient eux-mêmes créanciers du failli, 485.

Indes. Délais pour le payement ou l'acceptation des lettres de change tirées des Indes, ou payables aux Indes, 160. — Délais après le protêt, pour poursuivre les tireurs et endosseurs résidant en France, 166. — Les voyages aux Indes sont réputés de long cours, 377.

Innavigabilité. Hors le cas d'innavigabilité, le capitaine ne peut vendre le navire, 237. — Le capitaine perd son fret, et répond des dommages et intérêts de l'affrêteur, si celui-ci prouve que, lorsque le navire a fait voile, il était hors d'état de naviguer, 297. — Délaissement des effets assurés, à titre d'innavigabilité, 369-389.

Inscription, doit être prise sur les immeubles du failli, au nom de la masse des créanciers, par les agents et

syndies, 500.

Interdiction de commerce. S'il y a interdiction de commerce avec le lieu de la destination du navire, il n'est dû aux matelots que les journées employées à équiper le bâtiment, s'il est pris ou arrêté par le Gouvernement, 254.

Interpellation judiciaire, empêche la prescription, 434.

Interprétes (courtiers), servent seuls de truchement

à tous les étrangers, 80. Voyez Courtiers.

Interrogatoire. Le juge-commissaire peut interroger la femme, les enfants, les commis et employés du failli, pour prendre les renseignements nécessaires

pour la formation du bilan, 474.

Intervention (acceptation par), doit être notifiée sans délai, 127. Voyez Acceptation. — Une lettre de change protestée peut être payée par tout intervenant pour le tireur ou pour les endosseurs, 158. Voyez PAIEMENT.

INVENTAIRE, doit être fait tous les ans par tout commerçant, et copié sur un registre spécial, 9. — Aussitôt après leur nomination, les syndics provisoires requierent la levée des scellés, et procedent à l'inventaire des biens du failli, 486. — Le failli doit y être présent ou appelé, 487. — Le magistrat de sûreté peut y assister, 489. — Les syndics provisoires se chargent, au pied de l'inventaire, des marchandises, argent, titres, meubles et effets du failli, qui leur sont remis entre les mains, 491.

J.

Jet, est aux risques des assureurs, 350. — Les choses jetées à la mer sont avaries communes, 400. — On ne jette des marchandises, en cas de péril, qu'après une délibération des intéressés et des principaux de l'équipage, 410. — Les choses les moins nécessaires, les plus lourdes et les moins précieuses, sont jetées les premieres, 411. — Le capitaine doit rédiger la délibération par écrit, 412; et l'affirmer dans les vingtquatre heures de son arrivée dans un port, 413. — Etat des pertes et des dommages est fait au lieu du déchargement, 414. — Estimation des marchandises jetées, 415. — Répartition pour le paiement des pertes et dommages, 417 et suiv. Voyez Contribu-TION.

Jeu. Le failli est poursuivi comme banqueroutier, lors-

qu'il a dépensé de fortes sommes au jeu, 586.

Journal. Les jugements et arrêts en matiere de banqueroute, sont insérés dans un journal, 592-599. — Livre-journal des commissionnaires pour les trans-

ports, 96.

JOYAUX, à l'usage du failli et de sa femme, sont acquis aux créanciers, sauf à la femme à prouver sa propriété, 554.

17

IIII

]]U

Ĥ

]2

{U

-Ĉe

d.

[]

11

en

q

Cf

D

Juge. Chaque tribunal de commerce est composé d'un juge président, de juges, et de juges suppléants, 617.

— Ils sont élus dans une assemblée de commerçants notables, 618; parmi les commerçants âgés au moins de trente ans, et exerçant le commerce avec honneur depuis cinq ans, 620. — La durée de leurs fonctions est de deux ans; exception pour les deux premieres nominations, 622, 623. — Ils ne peuvent être réélus qu'après un an d'intervalle, 623. — Leurs fonctions sont purement honorifiques, 628. — Ils prêtent serment à l'audience de la cour d'appel, 629.

Juge-commissaire, est nommé par le tribunal de commerce pour surveiller les opérations relatives à la

faillite, 454.

Jugement, doit être affiché et inséré dans un journal, en matiere de banqueroute, 592-599.—Les jugements des tribunaux de commerce sont rendus par trois juges au moins, 626.—Les cours d'appel ne peuvent en suspendre l'exécution, 647.— Il sera établi à Paris seulement, des gardes de commerce pour l'exécution des jugements emportant la contrainte par corps, 625.

JUGEMENT arbitral, doit être motivé, 61. — Il est susceptible d'appel ou de pourvoi en cassation, lorsque la renonciation n'a pas été stipulée, 52. — Le tuteur ne peut renoncer, pour son mineur, à la faculté d'ap-

peler du jugement arbitral, 63.

Jugements par défaut, sont assujettis aux dispositions

du Code de procédure civile, 643.

Justiciables des tribunaux de commerce, sont tous les marchands et tous autres individus pour actes de commerce, 631 et suiv. — Ils peuvent renoncer à l'appel, 639.

## L.

LACUNES, sont défendues dans les livres des commerçants, 10. LAMANAGES, sont à la charge du navire, et ne sont point avaries, 406. — Les assureurs n'en sont point tenus, 354.

LECTURE, est faite publiquement dans les tribunaux,

des arrêts de réhabilitation, 611.

Lettres, peuvent faire preuve de l'association en participation, 50. — Constatent les ventes et achats, 109. Lettres missives. Tout commerçant est tenu de mettre

en liasse celles qu'il reçoit, et de transcrire sur un

registre celles qu'il envoye, 8.

Lettres de change. Leurs formes, 110 et suivantes. — Sont considérées comme simples promesses, 1° les lettres de change dans lesquelles il y a supposition de nom, de qualité, de domicile ou de lieu, 112. — 2° Celles qui sont signées par des femmes ou des filles non marchandes, 113. — 3° Celles souscrites par des mineurs non négociants, 114. — Il y a provision lorsqu'à l'échéance de la lettre de change, celui sur qui elle est fournie en doit le montant au tireur, 116. — La provision doit être fournie par le tireur, 115. - Le tireur et les endosseurs sont garants solidaires de l'acceptation du paiement, 118. — La lettre de change doit être acceptée dans les vingt-quatre heures de sa présentation, sinon protêt faute d'acceptation, 119, 125. — L'acceptation doit être signée, 122. — Elle emporte de la part de l'accepteur, obligation d'acquitter le montant de la lettre de change, 121. — L'acceptation ne peut être conditionnelle, mais elle peut n'être pas intégrale, 124. — L'acceptation peut être faite par un tiers intervenant, lors du protêt, 126. Le paiement peut aussi être fait par un tiers intervenant lors du protêt, 158. — Différentes manieres de tirer une lettre de change, 129.—Effets des différentes lettres de change, 130 et suivants. — Si l'échéance d'une lettre de change est un jour de fête légale, elle est payable la veille, 134. — L'échéance ne souffre aucun délai, 135. — La propriété de la lettre de change se transmet par l'endossement, 136. — Tous ceux qui ont signé, accepté ou endossé, sont garants solidaires envers le porteur, 140. — Le paiement peut au surplus être garanti par un aval, 141. — Le donneur d'aval est solidaire avec les tireurs et endosseurs, 142. — La lettre de change doit être payée dans

la monnaie qu'elle indique, 143. — Le paiement à l'échéance sait présumer la libération valable, 145.—Le porteur ne peut être contraint de recevoir le paiement avant son échéance, 146. — Responsabilité de celui qui paye avant l'échéance, 144. — Il n'est admis d'opposition au paiement qu'en cas de perte de la lettre de change, 149. — Maniere de remédier à cette perte, 150 et suivants. — Les paiements à compte, sont à la décharge des tireurs et endosseurs, 156. — Les juges ne peuvent accorder aucun délai, pour le paiement d'une lettre de change, 157. — Celui qui paye par intervention, est subrogé aux droits du porteur, 159. – Les droits et les devoirs du porteur se réduisent, 1° à exiger le paiement de la lettre de change, le jour de son échéance, 161. — Ou dans les délais de la loi pour celle tirée à vue, des colonies, 160. — 20 A faire protester à défaut d'acceptation, 163, 119. — Et à défaut de paiement, 162. — Dans les formes et de la maniere prescrites par les articles 173, 174, 175, 176. — 3° A exercer son action en garantie, contre les tireurs et endosseurs collectivement ou individuellement, 164. — Dans les formes et dans les délais prescrits par les articles 165, 166, 167, 172. — A peine de déchéance, 168 à 171. — Le rechange est une nouvelle lettre de change, au moyen de laquelle le porteur se rembourse sur le tireur ou sur l'un des endosseurs, du principal de la lettre protestée, de ses frais et du nouveau change, 178. — Le rechange s'effectue par une retraite, 177. — Formes, conditions et effets du rechange, 179 à 186. — Toutes actions relatives aux lettres de change, se prescrivent par cinq ans à compter du jour du protêt, 189. — Les lettres de change, entre toutes personnes, sont réputées actes de commerce,  $63_2$ .

LETTRE DE VOITURE, forme un contrat entre l'expéditeur, le commissionnaire et le voiturier, 100. — Enoncia-

tions qu'elle doit contenir, 102.

LEVANT; délai pour les lettres de change tirées à vue des Echelles du Levant, 160. — Délai après le protêt pour poursuivre les tireurs et endosseurs résidant en France, 166.

Levée des scellés, est requise par les syndics des créans

ciers d'un failli, 486.—On y procede, le failli présent ou duement appelé, 487.

LICITATION d'un navire, ne peut être accordée que sur la demande des propriétaires formant ensemble la moitié de l'intérêt total dans le navire, 220.

LIQUIDATION, du mobilier d'un failli, 558 à 663.

Liste, des commerçants notables, sera dressée par le préfet, et approuvée par le ministre de l'intérieur, 619. LIVRES DE COMMERCE, doivent énoncer jour par jour tout ce que le commerçant reçoit et paie, à quelque titre que ce soit, 8. — Le livre-journal et le livre des inventaires, doivent être paraphés, 10, 11. — Les livres régulièrement tenus peuvent être admis pour faire preuve entre commerçants, pour faits de commerce, 12. — Ce privilége est refusé à ceux qui ne sont pas en regle, 13. — La communication des livres et inventaires, peut être ordonnée en justice, même d'office, 14, 15. — En cas d'éloignement, le tribunal peut adresser une commission rogatoire au tribunal de commerce du lieu, pour prendre connaissance des livres, 16. — Si la partie refuse de présenter ses livres, le juge peut déférer le serment à l'autre partie, 17. Les commerçants sont tenus de garder leurs livres pendant dix ans, 11. — Les livres des parties constatent les ventes et achats, 109. — Les livres d'un failli sont extraits du scellé et remis par le juge de paix aux agents, après avoir été arrêtés par lui, 463. — Ils sont communiqués au failli, sans déplacement, pour la formation du bilan, 472. - Si l'examen de ces livres donne quelque présomption de banqueroute, il ne peut être fait aucun traité entre le failli et ses créanciers, à peine de nullité, 521. — Le failli est déclaré banqueroutier lorsque ses livres sont irrégulièrement tenus, 587. — Le failli qui a caché ses livres est déclaré banqueroutier frauduleux, 593. — Celui qui n'a pas tenu de livres, peut être déclaré banqueroutier frauduleux, 594.

LIVRE-JOURNAL, de commissionnaires pour les transports, doit contenir la désignation de toutes les mar-

chandises qui lui sont consiées, 96.

Livres de courtiers et d'agents de change, doivent être paraphés, et conservés pendant dix ans, comme les livres de commerce, 84.

Livres de sociétés, peuvent suffire pour constater l'as. sociation en participation, 49.

Lois anciennes, sur le commerce, sont abrogées.

Long cours (voyages de), 377. Voyez Voyages.

Louage, d'un vaisseau, doit être constaté par écrit, 273. Voyez Charte-partie, Affrêtement, Nolissement.

Loyers des gens de l'équipage sont privilégiés, 191, 193. — Regles pour les engagements et loyers des matelots et gens de mer, 250 à 272. — Ces loyers ne peuvent être l'objet du contrat d'assurance, 347. — Les loyers des matelots sont avaries communes, si le vaisseau est affrété au mois, 400. — Particulieres, si le navire est affrété au voyage, 403.

Loyens des magasins, privilége accordé en leur faveur,

191.

## M.

MADERE. Les voyages à Madere sont réputés de long cours, 377.

MAGASINS. Le loyer des magasins est privilégié, 191. —

Extinction, 193.

Magistrat de sûreté, peut se transporter au domicile du failli, et assister à la rédaction du bilan, de l'inventaire et des autres actes de la faillite, 489. — On doit lui remettre à l'avance un mémoire ou compte sommaire de l'état de la faillite, 488.

Maison d'arrêt, pour dettes; le tribunal de commerce

ordonne que le failli y soit déposé, 455.

Maitres de bateaux, sont astreints aux mêmes obligations que les voituriers et commissionnaires pour les transports, 107.

MALADIE. Le matelot malade ou blessé est soigné aux frais du navire, et du chargement, suivant les cir-

constances, 262, 263, 264.

Manufactures. Toutes entreprises de manufactures sont

réputées actes de commerce, 632.

Marchandises; sorties du magasin du vendeur ou de l'expéditeur, elles voyagent aux risques et périls de celui à qui elles appartiennent, sauf son recours contre le commissionnaire, 100. — Le commissionnaire et le voiturier en sont responsables, sauf les cas de force majeure, 97-104.

MARCHANDISES. Comment sont-elles vendues en cas de faillite, 464. — Formalités pour cette vente, 491 et suiv. — Le vendeur peut, en cas de faillite, revendiquer les marchandises par lui vendues et dont le prix ne lui a pas été payé, 576; avant qu'elles soient entrées dans les magasins du failli, 577. Voyez Revendication.

Mariage. Publication du contrat de mariage d'époux commerçants, 67-70. — Ou qui le deviendront par la suite, 69

MARQUES des objets à transporter, doivent être énoncées

dans la lettre de voiture, 102.

Mat. Les cables ou mâts coupés ou rompus sont avaries communes, 400. — Leur perte par tempête est avarie particuliere, 403. — La vente forcée d'un navire doit

être affichée au grand mât, 203.

Matelots. Il appartient au capitaine de choisir et de louer les matelots et autres gens de l'équipage, 223. — Engagement et loyers des matelots et gens de mer, 250 à 272. — Nul prêt à la grosse ne peut leur être fait sur leurs loyers ou voyages, 319.

MÉMOIRE, ou compte sommaire de l'état de la faillite,

doit être remis au magistrat de sûreté, 488.

Mer. Les navires et autres bâtiments de mer sont meubles, 190. — Priviléges sur la vente qui en est faite, 191. — Extinction de ces priviléges, 193. — Quand les bâtiments sont-ils censés avoir fait un voyage, 194. — Vente qui peut en être faite, 195. — Ses effets, 196. — Saisie et vente forcée, 197. Voyez Saisie. — Toutes les fortunes de mer sont aux risques des assureurs, 360.

Mer Pacifique. Les voyages à la mer Pacifique sont ré-

putés de long cours, 377.

Meubles. Les navires et autres bâtiments de mer sont meubles, 190. — Formes de la vente des meubles et effets d'un failli, 464-491 et suiv. — Les meubles, vêtements et hardes nécessaires à l'usage des personnes du failli et de sa famille, leur sont remis dans tous les cas, 529. — Tous les meubles du failli sont acquis aux créanciers, sauf la preuve par écrit de la propriété de la femme, 554.

Mineur, ne peut faire le commerce avant l'âge de dixhuit ans, et qu'avec l'autorisation de ses pere ou mere, 2, 3. — Ainsi autorisé, il peut aliéner, engager et hypothéquer ses immeubles, 6.

Mineurs. La signature des mineurs non négociants, sur lettres de change, ne vaut à leur égard que comme

simple promesse, 112.

Mobilier, est acquis aux créanciers du failli, sauf la preuve par écrit de la propriété de la femme sur tout ou partie des effets, 554. Voyez Meubles.

MINISTRE de la justice, a dans ses attributions la surveil-

lance des tribunaux de commerce, 630.

MINISTRE de l'intérieur, approuvera la liste des commerçants notables, 619.

Mois, sont tels qu'ils sont fixés par le calendrier grégo-

rien, 132.

Mort. Ce qui est dû aux héritiers d'un matelot mort

pendant son service, 265.

MUNITIONS. Le procès-verbal de saisie d'un bâtiment de mer doit contenir l'énonciation des munitions, 200.—Les munitions de guerre et de bouche ne contribuent point au jet, 419.

## N.

Naufrage. En cas de naufrage, avec perte entiere du bâtiment, les matelots ne peuvent prétendre aucun loyer, 258. — Le payement des sommes empruntées à la grosse est réduit à la valeur des effets sauvés, et affectés au contrat, 327. — Toutes pertes arrivées par naufrage sont aux risques des assureurs, 350. — Ce sont avaries particulieres, 403. — Le délaissement des objets assurés peut être fait en cas de naufrage, 369. — L'assuré n'en doit pas moins travailler au recouvrement des effets naufragés, 381.

Naulage ou nolis. Le cours en est constaté par les courtiers interpretes et conducteurs de navires, 80.

Navigation. Tous achats, ventes et reventes de bâtiments pour la navigation, sont réputés actes de commerce, 633. — Lois sur la navigation, 311 à 446.

Navires sont meubles, 190. — Priviléges auxquels ils sont assujettis, 191. — Comment s'éteignent ces priviléges, 193. — Quand sont censés avoir fait un voyage de mer, 194. — Vente qui peut en être faite, 195. — Effets de cette vente, 196. — Formes de la saisie et

vente forcée des navires, 197. — Le navire et le fret sont spécialement affectés aux loyers des matelots, 271.

Négligence. Les dommages causés par la négligence du capitaine ou de l'équipage sont avaries particulieres, 405.

NÉGOCIANTS. Quels individus sont négociants, 1 à 7.—
Ils sont justiciables des tribunaux de commerce, 631.

Voyez Commerçants.

NÉGOCIATIONS supposées. Le failli qui a fait des négociations supposées est déclaré banqueroutier frauduleux, 593.

Nolis, est le prix du loyer d'un navire; il se regle et se

constate de différentes manieres, 286.

Nolissement, doit être rédigé par écrit, 273. — Tout nolissement est réputé acte de commerce, 633.

Nom du commissionnaire, doit être indiqué dans la lettre de voiture, ainsi que celui du voiturier et celui de la personne à qui la marchandise est adressée, 102.

Nom. La lettre de change doit énoncer le nom de celui qui doit payer, 110. — Le billet doit énoncer le nom de celui à l'ordre de qui il est passé, 188. — La femme d'un failli, qui aurait prêté son nom à son mari, en fraude des créanciers, peut être poursuivie comme complice de banqueroute frauduleuse, 556. — Les nom, prénoms, profession et domicile du débiteur qui fait une cession de biens, doivent être affichés au tableau de l'auditoire du tribunal de commerce, 573. — Les noms du navire, du capitaine, du prêteur, de l'emprunteur, doivent être énoncés dans le contrat à la grosse, 311. — Noms à énoncer dans le contrat d'assurance, 332.

Nom collectif (société en), ne peut avoir pour raison sociale que les noms des associés, 21. — Extrait de l'acte de société est déposé, dans la quinzaine de sa date, au greffe du tribunal de commerce du lieu, 42.

Nom social, doit être composé du nom des associés solidaires, 20-23. Voyez RAISON SOCIALE.

Notables. Les membres des tribunaux de commerce sont élus dans une assemblée composée de commerçants notables, 618. — La liste des notables sera dressée par le préfet, et approuvée par le ministre de l'intérieur, 619.

Notaire, tenu de déposer aux greffes des tribunaux, extrait des contrats de mariage qu'il reçoit, 68.

Notables, font les protêts concurremment avec les huissiers, 173. — Ils sont tenus d'inscrire les protêts sur un registre exprès dans la forme des répertaines.

toires, 176.

Nourriture des matelots, pendant la détention, est une avarie commune, quand le navire est arrêté en chemin par ordre d'une puissance, si le navire est affrété au mois, 400. — Particuliere, si le navire est affrété au voyage, 403.

## 0.

Objet. Quelles choses peuvent être l'objet du contrat d'assurance, 334. — Quelles choses ne peuvent en être l'objet, à peine de nullité, 347. — Quelles choses peuvent être l'objet du contrat à la grosse, 335. — Les loyers ou voyages des matelots ne peuvent être affectés à aucun emprunt à la grosse, 339.

Obligation écrite, empêche la prescription, 434.

Obligations de l'assureur et de l'assuré, 349 à 368. Obligations, entre marchands, négociants et banquiers,

sont réputées actes de commerce, 632.

Océan. Les voyages sur l'Océan, au-delà des détroits du Sund et de Gibraltar, sont réputés de long cours, 377.

Officiers. Les dispositions concernant les loyers, pansement et rachat des matelots sont applicables aux officiers et à tous autres gens de l'équipage, 272.

Opérations des syndics provisoires, dans une faillite,

486 et suiv.

OPÉRATIONS des syndics définitifs, 514 et suiv.

Oppositions. Celui qui paye une lettre de change, ou billet à son échéance, et sans opposition, est présumé valablement libéré, 145-188. — Il n'est admis d'opposition au paiement qu'en cas de perte de la lettre ou billet de change, ou de faillite du porteur, 149-188.

Oppositions, à la délivrance du prix des navires vendus sur saisie, sont reçues au greffe pendant trois jours,

après l'adjudication, 212.

Oppositions, au concordat, doivent être signifiées dans la huitaine pour tout délai, 523. — Elles contiennent

es moyens de l'opposant, à peine de nullité, 635. Les tribunaux de commerce en ont la connaissance;

exceptions, 635.

Obdre. Le billet à ordre énonce le nom de celui à l'ordre de qui il est souscrit, 188. — La lettre de change est à l'ordre d'un tiers ou à l'ordre du tireur lui-même, 110.

Organisation des tribunaux de commerce, 615 à 630. Ouverture de faillite, est déclarée par le tribunal de commerce, 441, 454. — On ne peut acquérir aucune hypotheque sur les biens du failli, dans les dix jours qui la précedent, 443. — Nullité des actes d'aliénation faits dans le même temps, 444 et suiv.

Ouvriers. Privilége qui leur ést accordé sur le prix du

navire, 191. — Extinction de ce privilége, 193.

## P.

Pansement des gens de mer, est aux frais du navire, 262. — Cas où il est aux frais du navire et du chargement, 263.—Cas où il est à la charge des matelots, 264. — Les pansement et nourriture des matelots blessés en défendant le navire, sont avaries communes, 400.

Partage. S'il y a partage entre les arbitres, il est nommé

un sur-arbitre, 60.

Participation (associations commerciales en ) sont entièrement dépendantes des conventions des parties, 48. - Elles peuvent être constatées par la représentation des livres, de la correspondance, ou par la preuve testimoniale, 49. — Elles ne sont pas soumises aux formalités prescrites pour les autres sociétés, 50.

Patron. L'assureur n'est point tenu des prévarications et fautes du capitaine et de l'équipage, connus sous le

nom de Baratterie de Patron, 353.

PAIEMENT. L'époque et le lieu du paiement doivent être énoncés, ainsi que le nom de celui qui doit payer, dans la lettre de change, 110. — Et dans le billet à ordre, 188. — Il doit être fait dans la monnaie indiquée, 143. — Au jour de l'échéance, 161. — A peine de protêt le lendemain, 162. — Et sans que le porteur puisse être contraint de le recevoir avant l'échéance, 146. — Celui qui paye avant l'échéance est responsable de la validité du paiement, 144. - Celui qui paye à l'échéance et sans opposition est présumé valablement libéré, 145, - Le paiement sait sur une seconde, troisieme, etc. est valable lorsque la seconde, troisieme, etc. porte que le paiement annulle l'effet des autres, 147. — A la charge, par celui qui paye ainsi, de retirer celle qui porte son acceptation, à peine de responsabilité envers celui qui en serait porteur, 148. — Il n'est admis d'opposition au paiement qu'en cas de perte de la lettre ou billet de change, ou de la faillite du débiteur, 149. Comment on peut réparer la perte d'une lettre de change, 150 et suiv. — Les paiements faits à compte sur une lettre de change sont à la décharge des tireurs et endosseurs, 156. — Les juges ne peuvent accorder aucun délai pour le paiement d'une lettre de change ou d'un billet à ordre, 157, 188. — Nul paiement n'est fait aux créanciers du failli que sur la représentation du titre constitutif de la créance, 561.

PAIEMENT par intervention, peut être fait par tout tiers intervenant pour le tireur ou les endosseurs, 158.— Effets de ce paiement. — Il subroge le payeur intervenant aux droits et devoirs du porteur, 159. — Tout commerçant qui cesse ses paiemens est en état de faillite, 437. Voyez FAILLITE.

Payeurs, des deniers publics, sont justiciables des tribunaux de commerce, 634.

Péril imminent, peut autoriser le capitaine à décharger des marchandises avant d'avoir fait son rapport, 248.

Perte, des marchandises affectées aux prêts à la grosse, est supportée par le prêteur, 325. — Exception, si la perte est causée par le vice de la chose, ou par le fait de l'emprunteur, 326. — Perte des marchandises assurées, et chargées pour le compte du capitaine, 344. — Pertes qui sont à la charge des assureurs, 350. — Pertes qui ne sont point aux risques des assureurs, 351, 352. — Il y a lieu au délaissement des objets assurés, si la perte est au moins des trois quarts, 369.

Pertes, sont à la charge du propriétaire, sauf son recours contre le commissionnaire, 100. — Le commissionnaire pour les transports est garant de la perte des marchandises, 99. — Le voiturier l'est également, 103. — La force majeure n'est pas garantie, 97-104. — Le

failli qui a supposé des pertes est déclaré banqueroutier frauduleux, 593.

Pillage, est aux risques des assureurs, 350.

PILOTAGE (droits de) sont privilégiés, 191-193. — Le pilotage n'est point à la charge des assureurs, 354. — N'étant point avarie, il reste à la charge du navire, 406.

Poins, des objets, doit être exprimé dans la lettre de

voiture, 102.

Polices d'assurances, sont rédigées par les courtiers d'assurances ou par les notaires, 79. — La même police peut contenir plusieurs assurances, 333.

Port. Les ports de départ et de destination doivent être

énoncés dans le contrat d'assurance, 332.

Porte-feuille. Les effets du porte-feuille, à recouvrer ou à faire accepter, sont extraits du scellé apposé après faillite, et remis aux agents de la faillite, 463. — Les remises en effets de commerce qui se trouvent en nature dans le porte-feuille d'un failli, à l'époque de la faillite,

peuvent être revendiqués, 583.

Porteur, d'une lettre de change, doit en exiger le paiement dans les délais de la loi, pour celles tirées à vue des colonies ou de l'étranger, 160. — Il doit en exiger le paiement au jour de l'échéance, 161. — Faute de paiement, il doit faire protester le lendemain de l'échéance, 162-163. — Il peut exercer son action en garantie contre les tireurs et endosseurs individuellement ou collectivement, 164. — Délais, formes et conditions de ce recours, 165 à 171. — Le porteur peut en outre faire saisir conservatoirement le mobilier des tireurs, accepteurs et endosseurs, avec la permission du juge, 172.

Poursuires, ne sont point suspendues par la cession de

biens, 570.

Préfet, dressera la liste des commerçants notables, 619.

Prescription, de l'action en délaissement, 431-273.—

La prescription, contre toute action dérivant d'un contrat à la grosse ou d'une police d'assurance, est prescrite par cinq ans, 432.— Prescriptions annuaires, 433.— Actes qui empêchent la prescription, 434.—

Le capitaine ne peut acquérir par prescription la propriété du navire, 430.

Prescription, est acquise par six mois pour toutes actions contre commissionnaires ou voituriers, 108.

Prescriton, est acquise à la caution fournie par le propriétaire d'une lettre ou billet de change perdus, pour en obtenir le paiement, 155-188. — Toutes actions relatives aux lettres de change et billets se prescrivent par cinq ans, 189. — Délais pour le paiement ou l'acceptation des lettres de change tirées à vue, ou à jours, mois ou usances de vue, et payables aux colonies, et réciproquement, 160. — Délai pour les poursuites, après le protêt, contre les tireurs et endosseurs résidant en France, 166.

PRIM

ŗal

Priso!

pers

455.

PRIVIL

-6

Tire (

matel

gens

PAIX, (

Voitu

PROCÉD.

643, Procès

de sa

h<sub>80</sub>COB

des ji

lorsq que

ger

leni

 $q,^g$ 

**P**ROFI

 $P_{ROJ}$ 

.let

que

gné

Président du tribunal de commerce, doit avoir quarante ans, 620. — Lorsqu'il s'agit de l'élire, l'objet spécial de cette élection est annoncé avant d'aller au

scrutin, 621.

Patr. Privilége pour les sommes prêtées au capitaine d'un navire, 191-193. — Prêts à la grosse, 311 à 331. - Ils sont réputés actes de commerce, 633. Voyez Grosse. — Les sommes prêtées à la grosse peuvent être l'objet du contrat d'assurance, 334.

Prêts, donnent privilége sur les marchandises, au

commissionnaire qui les a faits, 93.

Prêteur à la grossé, sur marchandises chargées dans un navire, désigné au contrat, ne supporte pas la perte des marchandises si elles ont été chargées sur un autre navire, à moins qu'il n'y ait eu force majeure, 324.

Preuve. La preuve que l'assuré savait la perte, ou que l'assureur savait l'arrivée du navire, avant la signature du contrat, annulle l'assurance, 367. — Peine à laquelle elle peut donner lieu, 368. — Preuve que peut faire l'assureur contre les attestations de l'assuré, en cas de perte, 384. — La femme d'un failli, pour exercer ses reprises, doit prouver que les biens sont à elle, et non à son mari, 547. — Lorsqu'elle a payé des dettes pour son mari, elle est tenue d'en faire preuve, 550. — Elle doit prouver sa propriété sur les meubles, diamants, bijoux et essets qu'elle revendique, 554.

Preuve testimoniale, n'est jamais admise contre et outre le contenu aux actes de sociétés, 41. — Elle peut être admise pour constater les associations en participation, 49. — Elle peut être admise pour constater les ventes

et achats, 109.

Prévarigations. L'assureur n'est point tenu des prévarications et sautes du capitaine et de l'équipage, 353. PRIME.

Prime. Enonciation de la prime doit être faite dans le contrat d'assurance, 332. — La prime de réassurance peut être moindre ou plus forte que celle de l'assurance, 342. — Augmentation de prime, en cas de guerre, 343.

Primes. Le taux en est certifié par les courtiers d'assu-

rances, 79.

Prise. Le matelot ou autre homme de mer, pris et fait esclave, peut exiger une indemnité si le vaisseau arrive à bon port, 272. — Par qui est due cette indemnité, 268. — Cas où il n'est rien dû, 266. — Les dommages arrivés par prise sont avaries particulieres, 403. — La prise est aux risques des assureurs, 350. — Elle peut donner lieu au délaissement des objets assurés, 369. — Si l'assuré n'a pu donner avis de la prise, à l'assureur, il peut racheter les effets sans son ordre, 395. Prison. Le tribunal de commerce ordonne le dépôt de la

Prison. Le tribunal de commerce ordonne le dépôt de la personne du failli dans la maison d'arrêt pour dettes,

455.

Priviléges, sur les navires et bâtiments de mer, 191.

— Comment s'éteignent ces priviléges, 193. — Le navire et le fret sont spécialement affectés aux loyers des matelots, 271. — Privilége accordé au capitaine et aux gens de l'équipage sur les effets sauvés du jet, 428.

Prix, de la voiture, doit être énoncé dans la lettre de

voiture, 102.

Procédure, devant les tribunaux de commerce, 642, 643, 644. — Devant les cours d'appel, 645 à 648.

Procès-verbal. Formes et énonciations du procès-verbal

de saisie des navires, 200.

Procureurs impériaux, sont tenus d'interjeter appel des jugements des tribunaux de police correctionnelle, lorsque, dans le cours de l'instruction, ils ont reconnu que la prévention de banqueroute simple peut se changer en prévention de banqueroute frauduleuse, 591.

— Ils poursuivent d'office les banqueroutiers frauduleux, 595.

Profit. Quels profits ne peuvent être l'objet du contrat

d'assurance , 347.

Promesses; sont réputées simples promesses, 1° les lettres de change contenant supposition de nom, de qualité, de domicile, ou de lieux, 112; 2° celles signées par des semmes ou des filles non marchandes Code de Commerce.

publiques, à leur égard, 113; 3° celles transcrites par

des mineurs non négociants, 114.

Capitaine, 216. — Et des délits commis par les gens de leur équipage, si le navire est armé, 217. — Le procapitétaire peut congédier le capitaine sans indemnité, 218, 219. — Le bâtiment ne peut être licité que sur la demande des propriétaires formant ensemble la moitié de l'intérêt total dans le navire, 220.

Protestation, doit être saite en recevant les marchandises, à peine d'être non-recevables dans toute action récursoire, 435.—Les protestations doivent être saites dans les vingt-quatre heures, et suivies d'une demande Len justice ; dans le mois, à peine de nullité, 436

RA

B7D

cé

YID

\$0

I

 $A_{MS}$ 

gD

 $R_{Ap}$ 

 $R_{4p}$ 

 $R_{\hat{\mathbf{E}}}$ 

KEC

T

Proter, doit être fait, 1° faute d'acceptation, 119; 2° feute de paiement, le lendemain de l'échéance, 162, 162 — Il se fait par le ministere de notaire ou d'huissier, en présence de deux témoins, 173.—Ses formes, et ce qu'il doit contenir, 174. — Notification qui doit en être faite, 173, 120. — Aucun acte de la part du porteur ne peut suppléer l'acte de protêt, 175. — Excepté en cas de perte de la lettre de change, 150. — Obligations des notaires et huissiers relativement aux protêts qu'ils font, 176.

PROPRES. La femme d'un failli reprend ses propres en nature, 545 et suiv. — A la charge de prouver sa pro-

priété, par écrit, 547, 554.

Provision. Il y a provision lorsque celui sur qui une lettre de change est fournie, en doit le montant au tireur, au jour de l'échéance, 116. — La provision doit être faite par le tireur, 115. — L'acceptation de la lettre suppose la provision; elle en établit la preuve à l'égard des endosseurs, 117.

Provisions, doivent être énoncées au procès-verbal de

saisie du bâtiment ou navire, 200.

Provisoires. Fonctions des syndics provisoires dans une faillite, 486 et suiv. Voyez Syndics.

Publications. Trois publications sont nécessaires avant l'adjudication des bâtiments et navires saisis, 214 à 216.

Publicité, des jugements et arrêts en matiere de banqueroute, est faite par affiches et insertion au journal, 592, 599.

# Q.

Quille. Les emprunts à la grosse peuvent être assurés sur la quille du navire, 325. — Le capitaine peut emprunter sur la quille du vaisseau, en cas de nécessité, pour victuailles, 234.

### R.

RACHAT. Le matelot et autre homme de mer, pris et sait esclave, peut exiger une indemnité pour son rachat, si le vaisseau arrive à bon port, 267, 268, 272. — Cas où il ne peut rien exiger, 266. — L'assuré peut racheter les effets qui ont été pris, sans l'ordre de l'assureur, lorsqu'il n'a pas pu lui en donner avis, 395. — L'assureur a le choix de prendre la composition à son compte ou d'y renoncer, 396. — Les choses données par composition et à titre de rachat, des navires et des marchandises, sont avaries communes, 400.

Rade. Les rades où le navire doit décharger sont énon-

cées dans le contrat d'assurance, 332.

RADOUB. Les sommes prêtées à la grosse pour le radoub, sont privilégiées, 191. — Extinction de ce privilége, 193. — Le capitaine peut, en cas de nécessité, emprunter pour subvenir aux frais de radoub, et autres, 234.

Raison sociale. Les noms des associés peuvent seuls en faire partie, dans la société en nom collectif, 21.—Dans celle en commandite, les noms des associés solidaires peuvent seuls y entrer, 23.— Les noms des commanditaires ne peuvent en faire partie, 25.— La société anonyme n'est désignée par le nom d'aucun associé, 29.

RAPPORT, est fait par le juge-commissaire de toutes les contestations relatives à la faillite, 458.

RAPPORTS. Les droits de rapports ne sont point des avaries; ils sont supportés par le navire, 406.

Réassurance. L'assureur peut faire réassurer par d'autres, les effets qu'il a assurés, 342.

RECELÉ. La femme du failli, coupable de recelé, est poursuivie comme complice de banqueroute frauduleuse, 555. — La même peine est applicable à tous individus

coupables de recelé des biens du failli, 597.

RECEPTION des objets, et le paiement du prix du transport, éteignent toute action en garantie contre le voiturier, 105. — En cas de contestation pour la reception, le dépôt des marchandises peut être ordonné, 106.

Receveurs des deniers publics, sont justiciables des tri-

bunaux de commerce, 634.

RECHANGE, s'effectue par une retraite, 177.—Il se regle par le cours du change, 179.—Les rechanges ne peuvent être cumulés, 183. — L'intérêt du principal est dù du jour du protêt, 184. — L'intérêt des frais n'est dû qu'à compter du jour de la demande en justice, 185. — Cas où il n'est pas dû de rechange, 186.

ŘÉ

 $R_{i}$ 

RE

ye1

RE

Ę

R

Refus d'accepter une lettre de change ou billet, est constaté par un protêt faute d'acceptation, 119-188. — Le refus de paiement est constaté par un autre protêt faute de paiement, 153, 162. Voyez Protêt, Paie-

MENT, LETTRE DE CHANGE.

REGISTRE. Un capitaine de navire doit avoir un registre en forme, 224. — Il doit y transcrire les délibérations qui ont autorisé le jet de marchandises à la mer, 412.

REGLEMENT d'administration publique, déterminera le nombre et la situation des tribunaux de commerce, 615.

— Un autre fixera les droits, vacations et devoirs des

greffiers et huissiers près ces tribunaux, 624.

RÉHABILITATION, peut être obtenue par le banqueroutier simple, 613. — Le failli ne peut se présenter à la bourse, s'il n'est réhabilité, 614. — Individus qui ne peuvent être réhabilités, 612. — La demande en réhabilitation est adressée à la cour d'appel, 604. — Formalités et conditions nécessaires pour obtenir la réhabilitation, 605 à 610. — Publication et transcription à faire de l'arrêt de réhabilitation, 611. — Le tribunal de commerce, en homologuant le concordat entre le failli et ses créanciers, déclare le failli excusable et susceptible d'être réhabilité, 526.

RELACHE. Quelles relâches sont avaries particulieres,

403.

Remises d'argent, faites de place à place, sont réputées actes de commerce, entre toutes personnes, 632.—Les remises en effets de commerce, qui se trouveraient en

mature dans le porte-seuille du failli à l'époque de la faillite pouvent être remardiquées 583-584

faillite, peuvent être revendiquées, 583-584.

RÉPARTITION du prix des biens meubles d'un failli, est faite entre tous les créanciers au marc le franc de leurs créances vérifiées et affirmées, 558 et suiv.

Représailles, sont aux risques des assureurs, 350.

Reprises de la femme d'un failli, s'étendent à son apport non mis en communauté, 544 et suiv. — Elles ne s'exercent qu'à la charge des dettes hypothécaires, 547. — Et de la preuve de l'origine des biens ou deniers, 547, 550. — Il n'en est fait aucune à raison des avantages matrimoniaux, 549

RÉSILIATION, du contrat d'assurance, peut être demandée en cas de faillite de l'assureur avant le risque fini,

346.

Responsabilité, d'un capitaine de navire, 216, 221,

222, 229, 230. Voyez GARANTIE.

Ressort, de chaque tribunal de commerce, est le même que celui du tribunal civil de premiere instance;

exception, 616.

RETARD. Le commissionnaire pour les transports est garant du retard dans l'arrivée des marchandises, 97.—
L'indemnité due en cas de retard, doit être énoncée dans la lettre de voiture, 102.— Le voiturier est déchargé de la garantie du retard causé par force majeure, 104.— Le capitaine d'un navire est tenu des dommages et intérêts, pour le retard apporté, par son fait, au départ du navire, 295.

Reflicence, de la part de l'assuré, annulle l'assurance,

348.

Retraite; ce que c'est, 178. — Elle effectue le rechange, 177. — Elle doit être accompagnée d'un compte de retour, duement certifié par un agent de change, ou, à défaut, par deux commerçants, 181. — Si le compte de retour n'est pas accompagné de certificats d'agent de change ou de commerçants, il n'est point dû de rechange, 186.

Retraite d'associé, est constatée et publiée dans les

mêmes formes que l'acte de société, 46.

Retour (compte de), doit accompagner la retraite d'une lettre de change, 180. Voyez Compte.

Revendication, est permise au vendeur, en cas de faillite, 576. — Elle n'a plus lieu si les marchandises

sont entrées dans les magasins du failli, 577. — Ou vendues, 578. — Exception pour les marchandises consignées au failli à titre de dépôt ou pour être vendues au compte de l'envoyeur, 581. — Les syndics des créanciers peuvent retenir les marchandises en payant le prix convenu, 582. — Revendication des remises et effets de commerce, 583, 584. — Les demandes en revendication sont examinées par les syndics, 585.

REVENTE. Tout achat de marchandises et denrées pour les revendre est réputé acte de commerce, 632. — Et soumet à la juridiction du tribunal de commerce, 631. — Il en est de même de toute vente de bâtiment

pour la navigation, 633.

Risques. Quelles choses sont aux risques des assureurs, 350. — Le temps auquel ils doivent commencer et finir doit être énoncé dans le contrat d'assurance, 332. — Autrement ils commencent et finissent dans le temps reglé pour les contrats à la grosse, 341. — Temps des risques pour les contrats à la grosse, 328. — La résiliation du contrat d'assurance peut être demandée, en cas de faillite de l'assureur avant que le risque soit fini, 346.

Rivieres. Les lamanages, tonnages, etc. pour entrer dans une riviere ne sont point des avaries; ils restent à la

charge du navire, 406.

Route. Les changements forcés de route, sont aux risques des assureurs, 350. — Il n'en est pas de même de ceux provenant du fait de l'assuré, 351.

### S.

Satsie des navires. Tous bâtiments de mer peuvent être saisis et vendus par autorité de justice, 197. — Le bâtiment prêt à faire voile n'est pas saisissable, 215. — Le commandement se fait à personne ou domicile, 199. — Saisie, vingt-quatre heures après le commandement, 198. — Formes et énonciations du procès-verbal, 200. — Notification au saisi, dans le délai de trois jours, 201. — Formalités pour la vente des bâtiments de plus de dix tonneaux, 202. — Affiches, criées, publications, 203, 204, 205. — Adjudication, après la troisième criée, 206. — Formalités pour la vente des

bâtiments de dix tonneaux et au-dessous, 207. — Formalités communes à ceux de tout tonnage, 208 à 215. — L'adjudication fait cesser les fonctions du capitaine, 208. — A défaut de paiement ou de consignation du prix de l'adjudication, dans les vingt-quatre heures, revente sur folle-enchere, et adjudication après trois jours, 209. — Demandes en distraction, 210, 211. — Oppositions à la délivrance du prix de la vente, 210 à 213. — Collocation des créanciers et distribution du prix, 214.

Salaires. Les actions pour salaires d'ouvriers se prescrivent par un an après la reception des ouvrages,

433.

Saur-conduit, est donné au failli, sur la proposition du juge-commissaire, 466-468. — Ou sur la demande du failli, 467. — A défaut de sauf-conduit, le failli comparaît aux opérations de la faillite, par un fondé de pouvoirs, 469. — Le failli qui, ayant obtenu un sauf-conduit, ne se représente pas en justice, peut être déclaré banqueroutier frauduleux, 594.

Sauverage. Les effets sauvés, d'un événement de mer qui en a forcé le jet, contribuent au jet sur le pied de leur valeur, en l'état où ils se trouvent, déduction

faite des frais de sauvetage, 424.

Scellés, sont apposés en cas de faillite, sur l'ordonnance du tribunal de commerce, 449. — Ou même d'office par le juge de paix, 450. — Il en est dressé procès-verbal, 453. — Si elle n'a pas été faite, elle doit être requise par les agents, 462. — Le failli peut être mis en liberté après l'apposition des scellés, 466. Ils sont levés à la requête des syndics, 486. — Le failli présent ou duement appelé, 487.

Scrutin. L'élection des membres du tribunal de com-

merce se fait au scrutin individuel, 621.

Secours. Le failli de bonne foi doit obtenir une somme

sur ses biens, à titre de secours, 530.

Séparation de biens, s'instruit conformément au Code Napoléon, 65. — Tout contrat de mariage de commerçant doit être publié, et affiché à l'audience et au greffe du tribunal, 67.

Séquestre. En cas de contestation pour la reception de marchandises envoyées, le séquestre peut en être or-

donné, 106.

SERMENT, doit être prêté par les agents nommés dans une faillite, avant d'entrer en fonctions, 461. — Les juges des tribunaux de commerce prêtent serment à la cour d'appel; exception en cas d'éloignement, 629.

Simulation. Le failli qui a supposé des dettes passives et collusoires, en faisant des écritures simulées, des ventes, négociations, ou donations simulées, est dé-

claré banqueroutier frauduleux, 593.

Scriétés, sont de trois especes, 19.—1° La société en nom collectif, 20.— Tous les associés sont solidaires, 22.—2° La société en commandite, dans laquelle les simples hailleurs de fonds ou commanditaires ne sont point solidaires, 23.—3° La société anonyme, qui n'existe point sous un nom social, 29.—La loi reconnaît en outre les associations en participation, 49.—Les sociétés en nom collectif et en commandite doivent être formées par des actes publics ou sous seing-privé, 39.—La société anonyme ne peut être formée que par des actes publics, 40.—On n'admet aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, 41.—Toute continuation de société, après son terme expiré, est constatée par une déclaration des co-associés, 46.

Solidarité, existe entre tous ceux qui ont signé, accepté ou endossé une lettre de change, 140. — Le donneur d'aval partage cette solidarité, 142. — La caution fournie sur le protêt faute d'acceptation, n'est solidaire

qu'avec celui qu'elle a cautionné, 120.

Somme. La somme à payer est énoncée dans la lettre de change, 110. — Et dans le billet à ordre, 188. — La somme assurée doit être énoncée dans le contrat d'assurance, 332. — Les sommes reçues par les agents d'une faillite, sont versées dans une caisse à deux clefs, 465. — Le failli de bonne-foi doit obtenir une somme sur ses biens, à titre de secours, 530.

Sfectacles publics. Toutes entreprises de spectacles pu-

blics sont réputées actes de commerce, 632.

Stellionataires, sont exclus du bénésice de cession de biens, 575. — Et de la réhabilitation, 612.

Succession. La femme d'un failli reprend en nature les biens à elle échus par succession, et non mis en communauté, 546, 554.

Sund. Les voyages au-delà du détroit du Sund sont ré-

putés de long cours, 377.

Suppléant. Conditions requises pour être nommé juge ou suppléant au tribunal de commerce, 620.

Supposition de dépenses ou de pertes, fait déclarer le failli qui en est coupable, banqueroutier frauduleux,

**5**9**3**.

Surenchere. Pendant huitaine après l'adjudication des biens du failli, tout créancier peut surenchérir d'un dixieme, 565.

Sursis, peut être accordé au débiteur qui offre la cession de biens, 570. — Les cours d'appel ne peuvent surscoir à l'exécution des jugements des tribunaux de

commerce, 647.

Syndics, sont provisoires, 486. — Ou définitifs, 514. — Les syndics provisoires procedent à la levée des scellés et à l'inventaire, 486. — Tous les titres, marchandises, effets, argent, du failli, leur sont remis, 491.— Ils peuvent faire les recouvrements, et vendre les effets et marchandises, 493. — Leurs devoirs à cet égard, 494 et suiv. — Ils font tous actes conservatoires pour les immeubles du failli, 499 et suiv. — Ils font la vérification des créances, 502 et suiv. — Ils convoquent l'assemblée des créanciers pour former un concordat, 514 et suiv. — L'opposition au concordat qui aurait été fait, doit leur être signifiée dans la huitaine, 523. Les syndics définitifs sont nommés lorsqu'il n'intervient pas de traité, 527. — Les syndics définitifs poursuivent la vente de tous les biens meubles et immeubles, 528. — Ils représentent la masse des créanciers; ils reçoivent le compte des syndics provisoires, 527.— Ils présentent au commissaire l'état des créanciers se prétendant privilégiés, 533. — Ils procedent à la vente des immeubles, 564. — Ils examinent les demandes en revendication, 585. — Ils terminent toutes les opérations relatives à la faillite, 527 à 585.

Tableaux d'un failli et de sa femme, sont acquis aux créanciers, sauf à la femme à prouver par écrit qu'ils lui sont propres, 554.

Tempête. Le dommage arrivé aux marchandises par tempête, est avarie particuliere, 403. — Les essets ne

3...

peuvent être jetés à la mer, en cas de tempête, qu'après une délibération des principaux de l'équipage, 410.

Terre Neuve. Les voyages à Terre-Neuve sont réputés de long cours, 377.

TILLAC. Les effets chargés sur le tillac contribuent au jet, s'ils sont sauvés; mais ils ne participent point à la contribution, s'ils sont jetés, 421.

Tireur d'une lettre de change, doit faire la provision, 115. — Il est tenu seul de la prouver, en cas de dénégation, 117. — Il est garant solidaire avec les endosseurs, de l'acceptation et du paiement à l'échéance, 118. — Doit donner caution, sur la notification du protêt faute d'acceptation, 120.

Titre. Nul paiement n'est fait au créancier d'un failli, que sur la représentation du titre constitutif de la créance, 561.

Titres d'un failli, sont remis aux syndics provisoires, après l'inventaire, 491.

Tonnage. Les droits de tonnage sont privilégiés, 191-192. — Saisie des bâtiments de tonnage de dix tonneaux et au-dessous, 207. — Saisie de ceux de plus de dix tonneaux, 202 et suiv. — Le tonnage doit être énoncé dans l'acte constatant le louage du bâtiment, 273. — Le capitaine doit des dommages et intérêts s'il l'a déclaré plus grand qu'il ne le devait, 289.

Tonnage, n'est point avarie, et reste à la charge du navire, 406. — Les assureurs n'en sont point tenus, 354.

Transcription, est faite sur les registres des tribunaux, des arrêts portant réhabilitation, 611.

TRANSPORT par terre et par eau. Le commissionnaire qui s'en charge est garant des marchandises et de leur arrivée, 97 à 99. Voyez Commissionnaire. — Toute entreprise de transport est réputée acte de commerce, 632.

Traité, entre un failli et ses créanciers, 519 et suivants.

— Aucun traité ne peut s'établir entre un failli et ses créanciers, s'il y a quelque présomption de banqueroute, à peine de nullité, 521. Voyez Concordat.

TRIBUNAUX de commerce. Leur organisation, 615 et suiv. — Ils se composent d'un président, de juges et de juges suppléants, 617.—La nomination de ses membres est faite dans une assemblée des commerçants no-

tables, 618. — Tout commerçant exerçant depuis cinq ans, avec honneur, peut être nommé juge du tribunal de commerce, 620. — L'élection est faite au scrutin individuel à la pluralité absolue des suffrages, 621. — Le président et les juges ne peuvent rester plus de deux ans en place, ni être réélus qu'après un an d'intervalle, 623. — Les jugements doivent être rendus par trois juges au moins, 626.

Tribunaux civils, remplacent les tribunaux de commerce dans les arrondissements où il n'y a pas de ces derniers, 640. — L'instruction a lieu dans la même

forme, 641.

TRIBUNAUX de police correctionnelle, connaissent des banqueroutes simples, 588.

Troc. Comment se regle l'assurance faite sur le retour d'un pays où le commerce ne se fait que par troc, 340.

TRUCHEMENT. Les courtiers interpretes et conducteurs de navires servent seuls de truchement à tous gens de mer, 80.

Tuteur, ne peut renoncer, pour ses mineurs, à la faculté d'appeler du jugement arbitral, 63. — Les tuteurs ne peuvent être admis au bénéfice de la cession de biens, 575. — Ni à la réhabilitation, lorsqu'ils n'ont pas rendu ou apuré leur compte, 612.

### U.

Union des créanciers d'un failli, est formée lorsqu'il ne peut se faire de traité entre le failli et ses créanciers, 527. — Effets de l'union des créanciers, 528 et suiv.

Usance, est de trente jours, à compter du lendemain de la date de la lettre de change, 132.

#### $\mathbf{V}.$

VACATION. Le juge de paix signe l'inventaire après faillite, à chaque vacation, 486.

Vacations des huissiers des tribunaux de commerce, seront fixées par un réglement d'administration publique, 624.

VAISSEAUX, sont meubles, 190. — Priviléges sur leur

prix, 191; extinction de ces priviléges, 193.—Quand les vaisseaux sont-ils censés avoir fait un voyage, 194.—Vente volontaire qui peut en être faite, 195.—Ses effets, 196.—Saisie et vente forcée, 197. Voyez Saisie.—Ils sont spécialement affectés aux loyers des matelots, 271.—Les changements forcés de vaisseau, sont aux risques des assureurs, 350.—Les entreprises de construction, achats, ventes et reventes de vaisseaux sont réputés actes de commerce, 633.

13

(i)

Ţ

(E)

VII.

1

VAISSELLE d'un failli, est acquise à ses créanciers, sauf à la femme à fournir la preuve écrite qu'elle lui appar-

tient en tout ou en partie, 554.

VALEUR fournie, doit être énoncée dans la lettre ou billet de change, 110, 188.

VENDEUR. Privilége accordé au vendeur d'un bâtiment,

191; extinction de ce privilége, 193.

VENTES, se constatent de différentes manieres, 109. La vente des marchandises peut être ordonnée au prosit des voituriers jusqu'à concurrence du prix de la voiture, 109. — La vente volontaire d'un navire doit être faite lorsqu'il est dans le port, 195. — Elle ne préjudicie point aux créanciers, 196. — Elle est réputée acte de commerce, 633. — Formes de la saisie et vente forcée, 197. Voyez Saisie. — Le capitaine ne peut vendre le vaisseau qu'en cas d'innavigabilité, 227. — Les agents nommés dans une faillite, font retirer et vendre les denrées et marchandises sujettes à dépérissement prochain, 464. — Les syndics provisoires font vendre les marchandises, meubles et effets mobiliers, 492. — Les fonds qui en proviennent sont versés dans une caisse à deux clefs, 496; ou à la caisse d'amortissement, 497. — Les syndics de l'union des créanciers procedent à la vente des immeubles du failli, 564-532. — Vente des biens du débiteur qui fait cession de biens à ses créanciers, 574.

Ventes à l'encan. Les établissements de ventes à l'encan

sont réputés actes de commerce, 632.

VENTES supposées, mettent le failli qui en est coupable,

dans le cas de banqueroute frauduleuse, 593.

VÉRIFICATION des créances sur un failli, doit être faite sans délai, 501. — Entre les créanciers et les syndics, en présence du juge-commissaire, 504. — Forme du procès-verbal de vérification, 505. — Forme et effets

de cette vérification, 506 et suiv. — Les tribunaux de commerce connaissent de la vérification des créances, en cas de faillite, 635. Voyez CRÉANCIERS, FAILLITE.

VÊTEMENTS nécessaires au failli et à sa famille, leur sont

remis, 529.

Veuve d'un failli, peut le suppléer pour la formation

du bilan, 474.

Vice. Le dommage arrivé aux marchandises par leur

propre vice, est avarie particuliere, 403.

Victuailles. Les sommes prêtées pour victuailles sont privilégiées, 191. — Comment s'éteint ce privilége, 193. — Le capitaine peut, en cas de nécessité, emprunter pour victuailles, 234. — En cas de manque de vivres, ceux qui en ont en particulier peuvent être contraints de les mettre en commun, 249. — Les victuailles sont affectées par privilége aux sommes prêtées à la grosse sur le corps et quille du vaisseau, 320. — Elles peuvent être l'objet du contrat d'assurance, 334.

Visite. Les droits de visite ne sont point avaries; ils sont

supportés par le navire, 406.

Voile. Le bâtiment prêt à faire voile n'est pas saisissable, 215.—La perte des voiles par tempête ou autre accident

de mer est une avarie particuliere, 403.

Voiture (lettre de) doit être signée par l'expéditeur et le commissionnaire, et contenir toutes les énonciations dont la connaissance est nécessaire, 102. — Elle forme un contrat entre les parties, 101.

Voitures publiques. Les entrepreneurs de voitures publiques sont soumis aux mêmes obligations, garanties et responsabilités que tous autres voituriers, ou com-

missionnaires pour les transports, 107.

Voiturier, est garant de la perte et des avaries des choses à transporter, 103. — Il est déchargé par la reception des objets et le paiement du prix, 105.

Vol. Les condamnés pour fait de vol ne peuvent être admis au bénéfice de cession, 575; ni à la réhabilita-

tion, 612.

VOYAGE. Quand un bâtiment est-il censé avoir fait un voyage, 194. — Tout capitaine de navire engagé pour un voyage est tenu de l'achever, 238. — Indemnités dues aux gens de l'équipage, en cas de rupture d'un voyage qui avait été décidé, 252. — Les changements forcés de voyage sont aux risques des assureurs, 350.—

Le délaissement des effets assurés ne peut être fait avant le voyage commencé, 369.

Voyage de long cours; quels voyages sont réputés de

D

long cours, 377.

Vue. Une lettre de change peut être tirée à vue, 129.— Elle est alors payable à la présentation, 130. — L'échéance d'une lettre de change, à plusieurs jours, mois ou usances de vue, est sixée par l'acceptation, 131. — Délais pour l'acceptation et le paiement des lettres de change tirées des colonies et des pays étrangers, à vue, ou à plusieurs jours, mois ou usances de vue, 160.

#### FIN DE LA TABLE.

# CONCORDANCE

# DE L'ANNUAIRE ET DU CALENDRIER

### POUR 50 ANNÉES.

Cette Concordance, que nous imprimons ici parce que nous avons pensé qu'il serait agréable au Public de la trouver réunie au Code de Commerce, est d'un usage extrêmement facile.

Elle est composée de douze tables qui donnent avec exactitude, pour les quatorze années de l'annuaire, la concordance des jours, des mois et des années du style républicain, avec les jours, les mois et les années du style grégorien.

Exemple. On veut savoir à quelle date du style grégorien répond le 20 germinal an x; la table intitulée GERMINAL (mois qui correspond à mars et avril), dans la colonne où se trouve classé l'an x, fait voir sur-lechamp

JOURS

du

X.

MOIS.

1802.

que le....20....germinal répond au....10....avril 1802.

Autre Exemple. On a souscrit, le 15 thermidor an x11, une obligation payable dans dix ans. Le 15 thermidor an x11 répond au 3 août 1804; ainsi l'obligation est payable le 3 août 1814.

Si l'échéance d'un acte quelconque, daté du style républicain, est fixée au 7 thermidor de l'an xxvII; dans ce cas, la table, qui étend à cinquante années la concordance des deux styles, donnera le moyen de trouver sans peine la date grégorienne à laquelle répond le 7 thermidor an xxvII.

Dans cette table, on trouve que l'an xxvII corres, pond aux années 1818 et 1819, et qu'il faut suivre l'an XIII. C'est donc la table intitulée THERMIDOR qui, dans la colonne où se trouve classé l'an XIII, donnera la correspondance cherchée, et fera voir que c'est le 26 juil-let 1819 que l'échéance de cet acte doit avoir lieu.

Si cette échéance est fixée au 6 complémentaire de l'an xL, la même table de concordance indique que l'an xL correspond aux années 1831 et 1832, et qu'il faut suivre l'an IV; et, sans aller plus loin, la note relative à l'an IV fait voir que cette échéance aura lieu le 22 septembre 1832.

Dans ces deux cas, on a pris la seconde des deux années grégoriennes, parce qu'elle commence à correspondre avec l'année républicaine, à compter de nivose, ainsi qu'on a pu le remarquer dans la table intitulée nivose, pour les années grégoriennes qui y sont classées.

Ainsi, pour éviter toute méprise, la premiere des deux années grégoriennes concourt avec les mois vendémiaire, brumaire, frimaire, nivose; et la seconde, avec les mois nivose, pluviose, ventose, etc.

10

H

12

13

16

# VENDEMIAIRE. - SEPTEMBRE ET OCTOBRE.

| 1 22 00 23 00 23 00 24 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 0 | ,                                | AFMDEMITAL                    | RE.                         | SEPIER                         | IDNE ET          | OCTO                   | BRE.                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------|------------------------|------------------------------|
| 6 27 28 27 28 29 30 30 8 29 30 1 00 29 30 1 00 20 10 1 00 20 1 00 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | JOURS DU MOIS.                   | III                           | IV1795.                     | VII                            |                  | 1803.                  | XIV1805.                     |
| 11       2 \( \frac{2}{3} \)       3       4       5         13       4       5       4       5       6         14       5       6       5       6       7       8         16       7       8       7       8       9       10         15       6       7       8       9       10       10         17       8       9       8       9       10       11         19       10       11       10       11       12       13         20       11       12       11       12       13       14       15         20       11       12       11       12       13       14       15         21       12       13       14       13       14       15       16         22       13       14       13       14       15       16         23       14       15       14       15       16       17       18         24       15       16       15       16       17       18         25       16       17       18       19       20       21 </td <td>1<br/>2<br/>3<br/>4<br/>5</td> <td>22 Septembre.<br/>245<br/>26</td> <td></td> <td>2 2 Septembre. 2 5 2 6</td> <td>23 445 6 27</td> <td>2456 27 28 28</td> <td>23 reptembre.<br/>24 25 26 27</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1<br>2<br>3<br>4<br>5            | 22 Septembre.<br>245<br>26    |                             | 2 2 Septembre. 2 5 2 6         | 23 445 6 27      | 2456 27 28 28          | 23 reptembre.<br>24 25 26 27 |
| 11       2 \( \frac{2}{3} \)       3       4       5         13       4       5       4       5       6         14       5       6       5       6       7       8         16       7       8       7       8       9       10         15       6       7       8       9       10       10         17       8       9       8       9       10       11         19       10       11       10       11       12       13         20       11       12       11       12       13       14       15         20       11       12       11       12       13       14       15         21       12       13       14       13       14       15       16         22       13       14       13       14       15       16         23       14       15       14       15       16       17       18         24       15       16       15       16       17       18         25       16       17       18       19       20       21 </td <td>6<br/>7<br/>8<br/>9<br/>10</td> <td>27<br/>28<br/>29<br/>30<br/>1 Oct</td> <td>28<br/>29<br/>30 Octobro<br/>2</td> <td>27<br/>28<br/>29<br/>30<br/>1 Octo</td> <td>1 Octob</td> <td>29<br/>30 Octobre.<br/>3</td> <td>28<br/>29<br/>30<br/>1 2 3</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6<br>7<br>8<br>9<br>10           | 27<br>28<br>29<br>30<br>1 Oct | 28<br>29<br>30 Octobro<br>2 | 27<br>28<br>29<br>30<br>1 Octo | 1 Octob          | 29<br>30 Octobre.<br>3 | 28<br>29<br>30<br>1 2 3      |
| 17       8       9       8       9       10         18       9       10       11       10       11         19       10       11       10       11       12         20       11       12       11       12       13         21       12       13       12       13       14         22       13       14       13       14       15         23       14       15       14       15       16         24       15       16       15       16       17         25       16       17       16       17       18         26       17       18       17       18       19         27       18       19       18       19       20         28       19       20       19       20       21         29       20       21       20       21       22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12<br>13                         | 4 5                           | 3<br>4<br>5<br>6            | <b>4</b><br>5                  | 3<br>4<br>5<br>6 | 6                      | 3°<br>4<br>5<br>6<br>7       |
| 22       13       14       13       14       15         23       14       15       14       15       16         24       15       16       15       16       17         25       16       17       16       17       18         26       17       18       17       18       19         27       18       19       18       19       20         28       19       20       19       20       21         29       20       21       20       21       22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17<br>18<br>19                   | 9<br>10                       | 9<br>10<br>11               | 9<br>10                        | 9                | 10<br>11<br>12         | 8<br>9<br>10<br>11<br>12     |
| 27     18     19     18     19     20       28     19     20     19     20     21       29     20     21     20     21     22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22<br>23<br>24                   | 13<br>14<br>15                | 14<br>15<br>16              | 13<br>14<br>15                 | 14<br>15<br>16   | 15<br>16<br>17         | 13<br>14<br>15<br>16         |
| 30 21 22 21 22 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <sup>2</sup> 7<br><sub>2</sub> 8 | 18<br>19<br>20                | 19<br>20<br>21              | 18<br>19<br>20                 | 19<br>20         | 20                     | 18<br>19<br>20<br>21         |

## BRUMAIRE. - OCTOBRE ET NOVEMBRE.

| DN                         | UMAIRE                            | , — UU                              | LODKE                          | ET NOV                                        | EMBKE                         | 10                             |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| JOURS DU MOIS.             | III                               | IV1795.                             | VII                            | XI 1802.<br>X 1801.<br>IX 1800.<br>VIII 1799. | XII                           | XIV1805. } XIII1804.           |
| i<br>2<br>3<br>4<br>5      | 22 Octobre.<br>23 44.<br>25<br>26 | 23 Octobre.<br>25 26<br>27          | 22 Octobre.<br>23 is.<br>25 26 | 23 Octobre.<br>25 e.<br>26                    | 24 Octobre.<br>26 27<br>28    | 23 octobre<br>25 c<br>26<br>27 |
| 6<br>7<br>8<br>9           | 27<br>28<br>29<br>30<br>31        | 28<br>29<br>30<br>31 Novembre.<br>3 | 27<br>28<br>29<br>30<br>31     | 28<br>29<br>30<br>31<br>Novembre.<br>23       | 29<br>30<br>31 Novembre.<br>3 | 28 29 30 31 Novembre. 23       |
| 12<br>13<br>14<br>15       | Novembre.                         | 3 ?<br>4<br>5<br>6                  | Novembre. 1 23 45              | 2 nbre. 3 4 5 6                               | 4<br>5<br>6<br>7              | 4<br>5<br>6                    |
| 16<br>17<br>18<br>19<br>20 | 6<br>7<br>8<br>9                  | 7<br>8<br>9<br>10                   | 6<br>7<br>8<br>9               | 7<br>8<br>9<br>10                             | 8<br>9<br>10<br>11<br>12      | 7<br>8<br>9<br>10<br>11        |
| 21<br>22<br>23<br>24<br>25 | 11<br>12<br>13<br>14<br>15        | 12<br>13<br>14<br>15<br>16          | 11<br>12<br>13<br>14<br>15     | 12<br>13<br>14<br>15<br>16                    | 13<br>14<br>15<br>16          | 13<br>14<br>15<br>16           |
| 26<br>27<br>28<br>29<br>30 | 16<br>17<br>18<br>19              | 17<br>18<br>19<br>20<br>21          | 16<br>17<br>18<br>19           | 17<br>18<br>19<br>20                          | 18<br>19<br>20<br>21<br>22    | 17<br>18<br>19<br>20           |

|                            | FRIMAIRE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - NO                           | VEMBR                      | E ET DÉ                                   | CEMBR                              | E.                             |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Jours du mois.             | $ \begin{bmatrix} 111 & & & & & & \\ 111 & & & & & & & & \\ 1 & & & & & & & & & & \\ 1 & & & & & & & & & & & & \\ 1 & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .$ | IV1795.                        | VII1798. VII               | XI1802.<br>X1801.<br>IX1800.<br>VIII1799. | XII 1803.                          | XIV1805. }                     |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5      | 2 I Novembre. 2 3 4 2 4 2 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22 Novembre. 23425 26          | 21 Novembre. 234.          | 22 Novembre. 24 4 5 6                     | 23 vembre.<br>25 26<br>27          | 22 3 44 25 26                  |
| 6<br>7<br>8<br>9<br>10     | 26<br>27<br>28<br>29<br>30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 27<br>28<br>29<br>30<br>1 Dece | 26<br>27<br>28<br>29<br>30 | 27<br>28<br>29<br>30<br>1 Déce            | 28<br>29<br>30 Decembre.<br>3      | 27<br>28<br>29<br>30 Decembre. |
| 11<br>12<br>13<br>14<br>15 | Décembre. 2 3 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Décembre.<br>23456             | Décembre. 3 45             | Décembre. 2 3 4 5 6                       | 3 <sup>3</sup><br>4<br>5<br>6<br>7 | 2 3 4 5 6                      |
| 16<br>17<br>18<br>19<br>20 | 6<br>7<br>8<br>9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7<br>8<br>9<br>10              | 6<br>7<br>8<br>9           | 7<br>8<br>9<br>10<br>11                   | 8<br>9<br>10<br>11<br>12           | 7<br>8<br>9<br>10              |
| 21<br>22<br>23<br>24<br>25 | 11<br>12<br>13<br>14<br>15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12<br>13<br>14<br>15           | 11<br>12<br>13<br>14<br>15 | 12<br>13<br>14<br>15                      | 13<br>14<br>15<br>16               | 12<br>13<br>14<br>15<br>16     |
| 26<br>27<br>28<br>29<br>30 | 16<br>17<br>18<br>19<br>20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17<br>18<br>19<br>20<br>21     | 16<br>17<br>18<br>19<br>20 | 17<br>18<br>19<br>20<br>21                | 18<br>19<br>20<br>21<br>22         | 17<br>18<br>19<br>20<br>21     |

Novembre.

10 J 11

13

از

# NIVOSE. - DÉCEMBRE ET JANVIER

|                            | NIVUSE.                    |                            | CEMBR                                                 | E er JAN                                                             | VVIER.                           |                                         |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Jours Déc.                 | 93.1                       | IV 1795. 1796.             | VII. 1798. 1799.<br>VI. 1797. 1798.<br>V. 1796. 1797. | XI. 1802.1803.<br>X. 1801.1802.<br>IX. 1800.1801.<br>VIII 1799.1800. | XII . 1803. 1804.                | XIV 1805. 1806. )<br>XIII 1804. 1805. ) |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5      | 21 Décembre<br>23 24<br>25 | 22 decembre. 25 26         | 21 Décembre,<br>22 3 4<br>25                          | 223445.<br>2524<br>26                                                | 23 Décembre<br>24 25<br>26 27    | 22 Décembre.<br>23 445.<br>26           |
| 6<br>7<br>8<br>9           | 26<br>27<br>28<br>29<br>30 | 27<br>28<br>29<br>30<br>31 | 26<br>27<br>28<br>29<br>30                            | 27<br>28<br>29<br>30<br>31                                           | 28<br>29<br>30<br>31<br>1 anvier | 27<br>28<br>29<br>30<br>31              |
| 11<br>12<br>13<br>14<br>15 | 31 2 Janvier. 3.4          | Janvier.                   | 31 2 Janvier. 3.4                                     | Janvier. 3 45                                                        | 23<br>45<br>6                    | Janvier. 3 45                           |
| 16<br>17<br>18<br>19<br>20 | 5<br>6<br>7<br>8<br>9      | 6<br>7<br>8<br>9           | 5<br>6<br>7<br>8<br>9                                 | 6<br>7<br>8<br>9                                                     | 7<br>8<br>9<br>10                | 6<br>7<br>8<br>9                        |
| 21<br>22<br>23<br>24<br>25 | 10<br>11<br>12<br>13<br>14 | 11<br>12<br>13<br>14<br>15 | 10<br>11<br>12<br>13                                  | 11-<br>12-<br>13-<br>14-<br>15                                       | 12<br>13<br>14<br>15<br>16       | 11<br>12<br>13<br>14<br>15              |
| 26<br>27<br>28<br>29<br>30 | 15<br>16<br>17<br>18       | 16<br>17<br>18<br>19       | 15<br>16<br>17<br>18                                  | 16<br>17<br>18<br>19                                                 | 17<br>18<br>19<br>20             | 16<br>17<br>18<br>19                    |

23 24 25

| PLUVIOSE. — JANVIER ET | FÉVRIER |
|------------------------|---------|
|------------------------|---------|

|                            | PLUVIO                           | DSE. —                     | JANVIE                         | ER er FÉ                                 | VRIER                             |                                 |
|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| JOURS DE MOIS.             | III                              | IV1796.                    | VII1799.<br>VI1798.<br>V1797.  | XI1803.<br>X1802.<br>IX1801<br>VIII1800. | XII1804. [                        | XIV1866.                        |
| 2<br>3<br>4<br>5           | 20 Janvier<br>21 ier<br>23<br>24 | 21 Janvier. 23.24.25       | 20 Janvier<br>21 vier<br>23 24 | 21 Janvier.<br>23.<br>24.<br>25          | 22 Janvier.<br>23 24.<br>25<br>26 | 21 Janvier<br>23 r.<br>24<br>25 |
| 6<br>7<br>8<br>9<br>10     | 25<br>26<br>27<br>28<br>29       | 26<br>27<br>28<br>29<br>30 | 25<br>26<br>27<br>28<br>29     | 26<br>27<br>28<br>29<br>30               | 27<br>28<br>29<br>30<br>31        | 26<br>27<br>28<br>29<br>30      |
| 11<br>12<br>13<br>14<br>15 | 30<br>31<br>Fevrier.<br>3.       | 31 Février. 3.             | 30<br>31<br>Février<br>3.      | 31 Févrièr. 3                            | Février. 3 4 5                    | 31 Fevrier. 33.4                |
| 16<br>17<br>18<br>19<br>20 | 4<br>5<br>6<br>7<br>8            | 5<br>6<br>7<br>8<br>9      | 4<br>5<br>6<br>7<br>8          | 5<br>6<br>7<br>8<br>9                    | 6<br>7<br>8<br>9                  | 5<br>6<br>7<br>8<br>9           |
| 21<br>22<br>23<br>24<br>25 | 9<br>10<br>11<br>12<br>13        | 10<br>11<br>12<br>13<br>14 | 9<br>10<br>11<br>12<br>13      | 10<br>11<br>12<br>13                     | 11<br>12<br>13<br>14<br>15        | 10<br>11<br>12<br>13<br>14      |
| 26<br>27<br>28<br>29<br>30 | 14<br>15<br>16<br>17<br>18       | 15<br>16<br>17<br>18<br>19 | 14<br>15<br>16<br>17<br>18     | 15<br>16<br>17<br>18                     | 16<br>17<br>18<br>19              | 15<br>16<br>17<br>18            |

|                            | VENT                                     | O5E. –                          | - FEVK.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | IEK ET N                               | IARS.                           |                               |
|----------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| JOURS DU MOIS.             | III1795. ]                               | IV1796.                         | VII1799.<br>VI1798.<br>V1797.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | XI1803. $X1802.$ $IX1801.$ $VIII1800.$ | XII1804.                        | XIV1806. }                    |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5      | 19 Février.<br>20 r.<br>21 .<br>22<br>23 | 20 Fevrier<br>21 r.<br>23<br>24 | 19 Fever 20 | 20 F.<br>21 r.<br>22 r.<br>23<br>24    | 21 Fevrier. 23.23.24 25         | 20 F.<br>21 F.<br>22 F.<br>23 |
| 6<br>7<br>8<br>9           | 24<br>25<br>26<br>27<br>28               | 25<br>26<br>27<br>28<br>29      | 24<br>25<br>26<br>27<br>28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25<br>26<br>27<br>28<br>1 Mars.        | 26<br>27<br>28<br>29<br>1 Mars. | 25<br>26<br>27<br>28<br>Mars. |
| 11<br>12<br>13<br>14<br>15 | 1 Mars. 2 3 4 5                          | 1 Mars. 3                       | Mars. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2<br>3<br>4<br>5<br>6                  | 3<br>4<br>5<br>6                | 2<br>3<br>4<br>5<br>6         |
| 16<br>17<br>18<br>19<br>20 | 6<br>7<br>8<br>9                         | 8<br>7<br>8<br>9                | 6<br>7<br>8<br>9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7<br>8<br>9<br>10                      | 7<br>8<br>9<br>10               | 7<br>8<br>9<br>10<br>11       |
| 21<br>22<br>23<br>24<br>25 | 11<br>12<br>13<br>14<br>15               | 11<br>12<br>13<br>14<br>15      | 11<br>12<br>13<br>14<br>15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12<br>13<br>14<br>15<br>16             | 12<br>13<br>14<br>15<br>16      | 12<br>13<br>14<br>15<br>16    |
| 26<br>27<br>28<br>29<br>39 | 16<br>17<br>18<br>19                     | 16<br>17<br>18<br>19            | 16<br>17<br>18<br>19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17<br>18<br>19<br>20                   | 17<br>18<br>19<br>20<br>21      | 17<br>18<br>19<br>20<br>21    |

9 10

II

12

38 39 0

# GERMINAL. - MARS ET AVRIL.

|                            | OLI                           | MIINAL                     | . — MAI                       | (S ET AV                                  | RIL.                                 |                                |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Jours Du Mois.             | III1795. } II1794. } I1793. } | IV1796.                    | VII1799.<br>VI1798.<br>V1797. | XI1803.<br>X1802.<br>IX1801.<br>VIII1800. | XII1804.                             | XIV1806. XIII1805.             |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5      | 21 Mars. 223. 24. 25          | 21 Mars. 23. 24. 25        | 21 × 22 rs. 23. 24. 25        | 22 M<br>23 rs.<br>24<br>25<br>26          | 22 Mars.<br>23 rs.<br>24<br>25<br>26 | 22 X<br>23 T<br>24<br>25<br>26 |
| 6<br>7<br>8<br>9           | 26<br>27<br>28<br>29<br>30    | 26<br>27<br>28<br>29<br>30 | 26<br>27<br>28<br>29<br>30    | 27<br>28<br>29<br>30<br>31                | 27<br>28<br>29<br>30<br>31           | 27<br>28<br>29<br>30<br>31     |
| 11<br>12<br>13<br>14<br>15 | 31 2 1 Avril 3.4              | 31 2 Avril 3.4             | 31 Avril. 3                   | Avril. 3                                  | Avril. 3                             | Avril. 3 4 5                   |
| 16<br>17<br>18<br>19<br>20 | 5<br>6<br>7<br>8<br>9         | 5<br>6<br>7<br>8<br>9      | 5<br>6<br>7<br>8<br>9         | 6<br>7<br>8<br>9<br>10                    | 6<br>7<br>8<br>9                     | 6<br>7<br>8<br>9               |
| 21<br>22<br>23<br>24<br>25 | 10<br>11<br>12<br>13<br>14    | 10<br>11<br>12<br>13<br>14 | 10<br>11<br>12<br>13<br>14    | 11<br>12<br>13<br>14<br>15                | 11<br>12<br>13<br>14<br>15           | 11<br>12<br>13<br>14<br>15     |
| 26<br>27<br>28<br>29<br>30 | 15<br>16<br>17<br>18          | 15<br>16<br>17<br>18       | 15<br>16<br>17<br>18<br>19    | 16<br>17<br>18<br>19<br>20                | 16<br>17<br>18<br>19<br>20           | 16<br>17<br>18<br>19           |
|                            |                               |                            |                               |                                           |                                      |                                |

| FLORÉAL. | G American | AVRIL | ET | MAI. |
|----------|------------|-------|----|------|
|----------|------------|-------|----|------|

|                  | FLO                               |                                  | ZI VIC                            |                                               | 11.                |                            |
|------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| Jours du Mois.   | III                               | IV1796.                          | VII. 1799.<br>VI 1798.<br>V 1797. | XI 1803.<br>X 1802.<br>IX 1801.<br>VIII 1800. | XII1804.           | XIV1806. } XIII1805. }     |
| I                | 20≯                               | 20>                              | 20 >                              | 21 >                                          | 21 🝃               | 21 💆                       |
|                  | 20 A<br>21 ::                     | 20 > vril<br>21 :ii<br>22<br>23  | 20 × 111                          | 21 ×<br>22 ÷<br>23                            | 21 × ri: 22 ii: 23 | 21 A vrii<br>22 rii<br>23. |
| 2<br>3<br>4<br>5 | 22                                | 22                               | 22                                | 23<br>24                                      | 23<br>24           | 23<br>24                   |
| 4                | 23                                | 23                               | 23                                | 24<br>25                                      | 24<br>25           | 25<br>25                   |
| <b>3</b>         | 24                                | 24                               | 24                                | 20                                            | 20                 | •                          |
| 6                | 25                                | 25                               | 25                                | <b>2</b> 6                                    | 26                 | 26                         |
| 6<br>7<br>8<br>9 | <b>2</b> 6                        | 26                               | <b>2</b> 6                        | <sup>2</sup> 7<br><sub>2</sub> 8              | <b>27</b>          | <sup>2</sup> 7             |
| 8                | <sup>2</sup> 7.<br><sub>2</sub> 8 | <sup>2</sup> 7<br><sub>2</sub> 8 | 27                                | 28                                            | 28                 | 20                         |
| 9                |                                   |                                  | 28                                | 29<br>30                                      | 29<br>30           | 28<br>29<br>30             |
| 10               | 29                                | 29                               | 29                                | 30                                            | ŲŪ                 | ,                          |
| İI               | <b>3</b> o                        | 30                               | <b>3</b> 0                        | ΙŻ                                            | I Mai              | ı ≝<br>2 :.                |
| <b>I</b> 2       |                                   |                                  | ΙŻ                                | 2 :                                           | 2 •                | 2 <b>∵</b><br>3            |
| 13               | 1 Z 2:                            | 1 ≱<br>2 :<br>3                  | 2 ::                              | 3                                             | 3                  | 1                          |
| 14               | 3                                 |                                  | 3                                 | <b>4 5</b>                                    | 4<br><b>5</b>      | 4<br>5                     |
| 15               | 4                                 | 4                                | 4                                 |                                               | •                  |                            |
| 16               | 5                                 | 5                                | 5                                 | 6                                             | 6                  | 6                          |
| 17               | 6                                 | 6                                | 6                                 | 7<br>8                                        | 7<br>8             | 7<br>8                     |
| 18               | 7 8                               | 7 8                              | 7<br>8                            |                                               |                    | 9                          |
| 19               |                                   |                                  |                                   | 9<br>10                                       | 9<br>10            | 10                         |
| 20               | 9                                 | 9                                | 9                                 | 10                                            |                    |                            |
| 21               | 10                                | 10                               | 10                                | 11                                            | 11                 | II                         |
| 22               | 11                                | 11                               | 11                                | I 2                                           | I 2<br>- 2         | 12<br>13                   |
| 23               | 12                                | 12                               | I 2                               | 13                                            | 13<br>14           | 14                         |
| 24               | 13                                | 13                               | 13<br>14                          | 14<br>15                                      | 15                 | 15                         |
| 25               | 14                                | 14                               | 1 4                               | 10                                            | ı                  | 0                          |
| $\mathbf{a}6$    | <b>15</b>                         | <b>15</b> -                      | 15                                | 16                                            | 16                 | 16                         |
| 27               | <b>1</b> 6                        | <b>1</b> 6                       | 16                                | 17                                            | 17<br>18           | 17<br>18                   |
| <b>28</b>        | 17                                | 17<br>78                         | 17<br>18                          | 18<br>19                                      | 19                 | 19                         |
| 29<br>3 <b>9</b> | 18<br>19                          | 18<br>19                         | 19                                | 20                                            | <b>2 ♦</b>         | 20                         |
|                  | -3                                |                                  | •                                 |                                               |                    |                            |

### PRAIRIAL. — MAI ET JUIN.

|                      | LUV              | ILLIAL      | . — MAI                       | ET JULIA                                          | •              |                                  |
|----------------------|------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Jours du Mois.       | III              | IV 1796.    | VII1799.<br>VI1798.<br>V1797. | XI. 1803.<br>X. 1802.<br>IX. 1801.<br>VIII. 1800. | XII1804.       | XIV1806. }                       |
| I                    | 20 ₹             | 20 ≥        | 20 ₹                          | 21 🗷                                              | 21 🗷           | 2 I 🗷                            |
|                      | 21 =             | 21 🚉        | 21 🚉                          | 22 ::                                             | 22 =:          | 22 -                             |
| 2<br>3               | 22               | 22          | 22                            | 23                                                | 23             | 23                               |
| 4 5                  | 23               | 23          | 23                            | 24                                                | 24             | 24                               |
| 5                    | 24               | 24          | 24                            | 25                                                | 25             | 25                               |
|                      | J.               | , <b>.</b>  | ٠,٠                           | 0                                                 | 4              | •                                |
| 6                    | 25               | 25          | 25                            | 26                                                | 26             | 26                               |
| <b>7</b><br><b>8</b> | <b>2</b> 6       | <b>2</b> 6  | 26                            | <sup>2</sup> 7<br><sub>2</sub> 8                  | <sup>2</sup> 7 | <sup>2</sup> 7<br><sub>2</sub> 8 |
| 8                    | 27<br>28         | 27          | 27                            |                                                   | 28             |                                  |
| 9                    |                  | 28          | 28                            | 29<br>30                                          | 29<br>30       | 29<br>30                         |
| 10                   | 29               | 29          | 29                            | 30                                                | 30             | J                                |
| II                   | <b>3</b> o       | ·30         | <b>3</b> 0                    | 31                                                | 31             | 3 r                              |
| 12                   | 31               | 3 r         | 3 r                           | Í 🛶                                               |                |                                  |
| 13                   | ı u              |             |                               | 1 Juin 2 3                                        | 1 min.<br>3    | 1 min 2 3 4                      |
| 14                   | 2 .              | 1 m. 2 m. 3 | 2 .                           | 3                                                 | 3              | 3                                |
| 13<br>14<br>15       | 1 Jun.<br>2<br>3 | 3           | 1 1 1 2 2 3 3                 | 4                                                 | 4              | 4                                |
|                      |                  |             |                               |                                                   |                |                                  |
| <b>1</b> 6           | 4                | <b>4 5</b>  | 4                             | 5                                                 | 5              | 5                                |
|                      | 4<br>5<br>6      | 5           | <b>4</b><br><b>5</b><br>6     | 6                                                 | 6              | 6                                |
| 17<br>18             | 6                | 6           |                               | 7<br>8                                            | <b>7</b><br>8  | 6<br>7<br>8                      |
| 19                   | <b>7</b><br>8    | 7<br>8      | 7<br>8                        |                                                   |                |                                  |
| 20                   | 8                | 8           | 8                             | 9                                                 | 9              | 9                                |
|                      |                  |             |                               |                                                   | 70             | 10                               |
| 21                   | 9                | 9           | 9                             | 10                                                | 10             | IE                               |
| 22                   | 10               | 10          | 10                            | 1 I<br>1 2                                        | 12             | 12                               |
| 23                   | II               | II          | 1 I<br>1 2                    | 13                                                | 13             | 13                               |
| 24<br>25             | 12<br>13         | 12<br>13    | 13                            | 1.4                                               | 14             | 14                               |
| 20                   | 13               | 10          | 2.5                           | # · · ·                                           |                | — - <del>8</del> -               |
| 26                   | 14               | 14          | <b>x</b> 4                    | <b>4</b> 5                                        | <b>r</b> 5     | <b>15</b>                        |
| 27                   | . 15             | 15          | 15                            | <b>x</b> 6                                        | 16             | 16                               |
| 28                   | 16               | 16          | 16                            | 17                                                | 17             | 17 }                             |
| 29                   | 17               | 17          | 17                            | 18                                                | 18             | 18                               |
| <b>3</b> 0           | 18               | 18          | 18                            | 19                                                | 19             | 19                               |
| Co                   | de de Com        | merce.      |                               | <b>-</b>                                          | -              | 4                                |
|                      |                  |             |                               |                                                   |                |                                  |

|                      | MESSI                      | 00R                  | -JUIN                     | ET JUILI       | LET.           |                      |
|----------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------------|
| Jours Du Mais.       | 111795.<br>11794.          | IV1796.              | VII                       | XI             | XII1804,       | XIV 1805.            |
| Ì                    | 19 Jun.                    | 19 Ju.               | 19 J                      | 20 ä.<br>21 ä. | 20 H.<br>21 P. | 20 =                 |
| 2<br>3               | 20 Ē                       | 20 F<br>21           | 20 ¤<br>21                | 22             | 22             |                      |
| 3<br>4               | 22<br>23                   | 22<br>23             | 22<br>23                  | 23             | 23             | 22<br>23<br>24       |
| 4 5                  | <b>23</b>                  | 23                   | 25                        | 24             | 24             | ·                    |
| 6                    | 24                         | 24<br>25             | 24                        | 25             | 25<br>26       | 25<br>26             |
| 7                    | 25<br>26                   | 25<br>26             | 25<br>26                  | 26<br>27       |                |                      |
|                      |                            | <sup>2</sup> 7       |                           | 27<br>28       | 27<br>28       | 27<br>28             |
| 10<br>8              | 27<br>28                   | 28                   | 27<br>28                  | 29             | 29             | 29                   |
| 11                   | 29                         | 29                   | 29                        | 30             | <b>3</b> o     | 3a                   |
| 12                   | <b>29</b><br>30            | 30<br>30             | 29<br>30<br>1 <u>4</u>    | Juillet.       | Juillet.       | Juillet.             |
| 13                   | Juillet.                   | Juillet.             | Juillet.                  | 3 :            |                | 3: Tet.              |
| 14<br>35             | 3 .                        | allet.               | 3 %                       | 4              | 4              | . 4                  |
| 16                   | 4                          | 4                    | 4                         | <b>5 6</b>     | 5              | <b>5</b>             |
| 17<br>18             | <b>4</b><br><b>5</b><br>6  | 4<br>5<br>6          | <b>4</b><br><b>5</b><br>6 |                | 6              | 7                    |
| 18                   |                            |                      |                           | <b>7</b><br>8  | 7<br>8         | 7                    |
| 19<br>20             | <b>7</b><br><b>8</b>       | <b>7</b><br><b>8</b> | <b>7</b><br>8             | 9              | 9              | 9                    |
| 21                   | 9                          | 9                    | 9                         | 10             | 10             | 10                   |
| 22                   | 10                         | 9                    | OI                        | II             | 1              | 1 I<br>1 2           |
| 23                   | II                         | II                   | I I<br>I 2                | 12<br>13       | 13             | 13                   |
| 24<br>25             | 12<br>13                   | 13                   | 13                        | 14             | 14             | 14                   |
| 26                   | T /s                       | 14                   | 14                        | 15             | 15<br>16       | 15                   |
| 27                   | 15                         | 14<br>15<br>16       | 15                        | 16             |                | 16                   |
| 28                   | 16                         | 16                   | 16                        | 17<br>18       | 17<br>18       | 17<br>18             |
| 27<br>28<br>29<br>30 | 14<br>15<br>16<br>17<br>18 | 17<br>18             | 14<br>15<br>16<br>17      | 19             | 17<br>18<br>19 | 15<br>16<br>17<br>18 |
| -, -                 | <b>F</b> -                 |                      |                           | _              |                |                      |

# THERMIDOR. - JUILLET ET AOUT.

|                       | T TTTTT (1/1 I                | DOIL,                            | U LAG.                   |                      |                                           |                             |
|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Jours du Mois.        | III1795.<br>II1794.<br>I1793. | IV1796.                          | VII1799. VI1798. VI1797. | XI                   | XII 1804.                                 | XIV 1806. }                 |
| T                     | 105                           | 10 4                             | TOG                      | 20 =                 | ۹0 ي                                      | 20 🛀                        |
| · 2                   | 20 =                          | 20 =                             | -9 s.<br>20 ≒            | 21 🖺                 | 21 🖺                                      | 21 🖺                        |
| 3                     | 19 mil<br>20 mil<br>21:       | 19 Juliet<br>20 let              | 19 Juli<br>20 in<br>21:  | 20 Juiller<br>21 ler | 20 Jaillet 22 .                           | 20 Julia<br>21 Illa<br>22 I |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5 |                               | 22                               | 22                       | 23                   | <b>23</b>                                 | 23                          |
| -5                    | 22<br>23                      | 23                               | 23                       | 24                   | 24                                        | 24                          |
| 6                     | 24                            | 24                               | 24                       | 25                   | 25                                        | 25                          |
| 6<br>7<br>8           | 25                            | 25                               | 25                       | 26                   | <b>2</b> 6                                | 26                          |
|                       | 26                            | <b>2</b> 6                       | <b>2</b> 6               | 27                   | <sup>2</sup> 7<br>28                      | 27<br>28                    |
| 9                     | <sup>2</sup> 7<br>28          | <sup>2</sup> 7<br><sub>2</sub> 8 | 27<br>28                 | 28                   |                                           | 28                          |
| 10                    | 28                            | 28                               | 28                       | 29                   | 29                                        | 29                          |
| 71                    | 29                            | 29                               | 29                       | <b>3</b> o           | 30                                        | 30                          |
| 12                    | <b>30</b>                     | 30                               | . 3o                     | 3 r                  | 3r                                        | 3 r                         |
| <b>1</b> 3            | 3 r                           | 31                               | <b>31</b>                |                      | 1 > 0 û û û û û û û û û û û û û û û û û û | IA                          |
| 14                    | I A out                       | 2                                | I A où t.                | 2 Ĕ<br>3             | 2 É<br>3                                  | 3.5                         |
| 15                    | 2 🕏                           | 2 🕏                              | 2 🛱                      | 3                    | 3                                         | 3                           |
| 16                    | 3                             | 3                                | 3                        | . 4<br>5             | <b>4</b><br><b>5</b>                      | 4<br>5                      |
| 17<br>18              | <b>4 5</b>                    | 4<br>5                           | 4<br>5                   |                      |                                           | <b>5</b>                    |
|                       |                               |                                  |                          | 6                    | 6                                         | 6                           |
| 19                    | 6                             | 6                                | 6                        | 7<br>8               | 7<br>8                                    | 7<br>8                      |
| 20                    | 7                             | 7                                | 7                        | 8                    | ð                                         | ð                           |
| 2 I                   | 8                             | 8                                | 8                        | .9                   | 9                                         | 9                           |
| 22                    | 9                             | 9                                | 9                        | 10                   | 10                                        | 10                          |
| 23                    | 10                            | 10                               | 10                       | TT                   | 11                                        | II                          |
| 24                    | 11                            | 11                               | 11                       | 12                   | 12                                        | 12                          |
| 25                    | 12                            | 12                               | 12                       | 13                   | 13                                        | 13                          |
| 26                    | 13                            | 13                               | <b>r</b> 3               | 14                   | 14                                        | 14                          |
| <b>2</b> 7            | 14                            | 14                               | 14                       | 15                   | 15                                        | 15                          |
| 28                    | 15                            | 15                               | 15                       | 16                   | 16                                        | 16                          |
| <b>2</b> 9            | 16                            | 16                               | 16                       | 17                   | 17                                        | 17                          |
| 30                    | 17                            | 17                               | 17                       | 18                   | 18                                        | 18                          |

### FRUCTIDOR. — AOUT ET SEPTEMBRE.

| Jours Du Mois.          | II1794. }        | III                              | VI1798.<br>V1797.<br>IV1796.            | VII1799.                                  | X1802.<br>IX1801.<br>VIII1800. | XI1803.        | XIV1806.<br>XIII1805.<br>XII1804. |
|-------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| I                       |                  | 18>                              | 18>                                     | <u>18</u> >                               | 10>                            | 10 <b>&gt;</b> | 10>                               |
|                         | 18 × 19 ±        | 18 <del>&gt;</del>               | 18 A ont                                | 18 A of t                                 | 19 <b>&gt;</b><br>20 <b>:</b>  | 19 hoù 20 ît   | 19 > or                           |
| <b>3</b>                | 20               | 20                               | 20                                      | 20                                        | <b>2</b> I                     | 21             | 21                                |
| 4<br>5                  | 2 I *            | 2 I                              | 2 I                                     | 2 I                                       | 22                             | 22             | 23<br>23                          |
| <b>5</b>                | 22<br>23         | 22<br>23                         | $\begin{array}{c} 22 \\ 23 \end{array}$ | $\begin{array}{ccc} 22 \\ 23 \end{array}$ | 23<br>24                       | 23<br>24       | 23<br>24                          |
|                         | 24               | 24                               | 24                                      | 24                                        | 25                             | 25             | 25                                |
| 7<br>8                  | 25               | 25                               | 25                                      | 25                                        | 26                             | <b>2</b> 6     | 26                                |
| 9                       | 26               | 26                               | 26                                      | 26                                        | 27                             | 27             | 27                                |
| 10                      | $\frac{27}{28}$  | <sup>2</sup> 7<br><sub>2</sub> 8 | $\begin{array}{c} 27 \\ 28 \end{array}$ | <sup>2</sup> 7<br><sub>2</sub> 8          | 28<br>29                       | 28             | 28<br>29<br>30                    |
| II                      |                  |                                  |                                         |                                           | 29<br>30                       | 29<br>30       | 39<br>30                          |
| 12<br>13                | 29<br>3 <b>o</b> | 29<br>30                         | 29<br>30                                | 29<br>30                                  | 31                             | 31             | 31                                |
| 14                      | 3 <b>1</b>       | 3 <b>1</b>                       | 31                                      | 3 <b>1</b>                                |                                |                |                                   |
| 15<br>16                |                  |                                  | ı w                                     | N I                                       | Septembre.                     | Septembre.     | Septembre.                        |
|                         | Septembre.       | Septembre.                       | Septembre.                              | Septembre.                                | 2345                           | 2345           | o da                              |
| 17<br>18                | J bre            | o ph                             | o abra                                  | 3 8                                       | 4 S . 5                        | 4 °<br>5       | 5                                 |
| 19                      | 2 3 4 5          | 4.°<br>5                         | <b>4.9 5</b>                            | ptembre.<br>3 4 5                         | 6                              | 6              | 6                                 |
| 20                      | 6                | 6                                | 6                                       | 6                                         | 7<br>8                         | 7              | 7                                 |
| 21                      | 7                | 7 8                              | 7<br>8                                  | <b>7</b><br>8                             |                                |                | 8                                 |
| 22                      |                  |                                  |                                         |                                           | 9                              | 9<br>10        | 9                                 |
| 23                      | 9<br>10          | 9<br>10                          | 9<br>10                                 | 9<br>10                                   | 11                             | 11             | II                                |
| 23<br>24<br>25          | 11               | 11                               | 11                                      | 11                                        | 12                             | 12             | 12                                |
| <b>2</b> 6              | 12               | 12                               | 12                                      | 12                                        | 13                             | 13             | 13                                |
| 27<br>28                | 13               | 13                               | 13                                      | 13                                        | 14<br>-5                       | 14<br>15       | 14<br>15                          |
| 28<br>20                | 14<br>15         | 14<br>15                         | 14<br>15                                | 14<br>15                                  | 15<br>16                       | 16             | 16                                |
| <b>2</b> 9<br><b>30</b> | 16               | 16                               | 16                                      | 16                                        | 17                             | 17             | 17                                |
|                         |                  |                                  |                                         |                                           | 18                             | 18             | 18                                |
| ÖÜ 2                    | 17<br>18         | 17                               | 17<br>18                                | 17<br>18                                  | 19                             | 19             | 19                                |
| $\mathbb{Z}$ 3          | 19               | 19                               | 19                                      | 19                                        | 20                             | 20             | 20                                |
| <u>S</u> ) 4            | 20               | 20                               | 20                                      | 20                                        | 21                             | 21             | 2I<br>22                          |
| JOURS COMPL             | 21               | 21                               | 21                                      | 2 I<br>2 2                                | 22                             | 23             | 23                                |

# CONCORDANCE DES DEUX STYLES.

# DEPUIS L'AN XV JUSQU'A L'AN L.

| Daur l'an                        | 60 moon on Jan           | <br>     |                     |
|----------------------------------|--------------------------|----------|---------------------|
| Pour l'an XV                     | correspondan             | ta<br>** | suivre l'an         |
| XVÍ                              | . 1000                   | 1807 💆   | XI.                 |
| XVI                              | · 1807 < · ·             | 1808     | XII.                |
| XVII                             | . 1808 <u>g</u>          | 1809 5   | XIII.               |
| XVIII                            | . 1809 g                 | 1810 °   | Idem.               |
| A1A.                             | . 1810 ½                 | 1811     | $oldsymbol{I} dem.$ |
| $oldsymbol{A}oldsymbol{A}$       | . ISII °                 | 1812 5   | I V, *.             |
| AAI.                             | . 1812 z                 | 1813g    | XIII.               |
| $\mathbf{X}\mathbf{A}\mathbf{H}$ | . 18135                  | 1814 5   | Idem.               |
| XXIII                            | . 1814                   | 18153    | Idem.               |
| XXIV                             | . 1815                   | 1816     | IV *.               |
| XXV                              | . 1816                   | 1817     | XIII.               |
| XXVI                             | . 1817                   | 1818     | Idem.               |
| XXVII                            | . 1818                   | т8то     | Idem.               |
| XXVIII                           | . 1810                   | 1820     | IV *.               |
| XXIX                             | . 1820                   | 1821     | XIII.               |
| XXX                              | . 1821 .                 | 1822     | Idem.               |
| XXXI.                            | 1822                     | 1823     | Idem.               |
| XXXII                            | TQ x 3                   | 789/     |                     |
| XXXIII                           | · 1025 . ·               | 1825     | IV *.               |
| VVVIV                            | . 1824                   |          | XIII.               |
| XXXIV                            | . 1825                   |          | Idem.               |
| XXXV                             | . 1826                   | 1827     | Idem.               |
| XXXVI                            | $\cdot 1827 \cdot \cdot$ |          | IV *.               |
| XXXVII                           | . 1828                   | •        | XIII                |
| XXXVIII                          | . 1829                   |          | Idem                |
| XXXIX                            | . 1830                   |          | $\dots$ Idem        |
| XL                               | . 1831                   | 1832     | IV *.               |
| XLI                              | . 1832 .                 |          | XIII                |
| XLII                             | . 1833                   | 1834     | Idem                |
| XLIII                            |                          | 201      | Idem                |
| XLIV                             |                          |          | IV *.               |
|                                  | - ~~~                    |          | _ , _               |

<sup>\*</sup> A l'an iv, qui n'est pas sextile, il faut ajouter le sixieme jour complémentaire, correspondant au 22 septembre, pour que l'année sextile, dont il donne la correspondance dans le calendrier grégorien, n'ait pas un jour de moins.

#### CONCORDANCE DES DEUX STYLES.

| Four l'an |   | correspondant à |   |   |    |         |   |                   |    | su       | suivre l'air |     |          |       |
|-----------|---|-----------------|---|---|----|---------|---|-------------------|----|----------|--------------|-----|----------|-------|
| XLV       | • | ٠               | ٠ | • | ě  | 1836 💆  | • | 1837 🕏            | •  | •        | •            |     | <i>'</i> | XIII. |
| XLVI      | • | •               | • | • | ,• | 1837 ₹. | • | 1838 🔀            | ø  |          | •            |     | •        | Idem. |
| XLVII     | • | •               | • |   | •  | 1838 2. | • | 1839 §            | •  | •        | •            | •   |          | Idem. |
| XLVIII.   |   | •               | • | • |    | 1830°.  |   | T8/10 %           |    |          | _            | _   |          | TV *  |
| XLIX      | ٠ | •               | • | • | •  | 1840 2. | • | 1841 <del>5</del> | ١. | •        | •            | • . |          | XIII. |
| L         | • | ٠               | • |   |    | 1841 8. | • | 1842 5            | •  | <b>.</b> | •            | •   |          | Idem. |

\*A l'an rv, qui n'est pas sextile, il faut ajouter le sixieme jour complémentaire, correspondant au 22 septembre, pour que l'année sextile, dont il donne la correspondance dans le calendrier grégorien, n'ait pas un jour de moins.

# NOTICE DÈS ÉDITIONS STÉRÉOTYPES

D'APRÈS LE PROCÉDÉ DE FIRMIN DIDOT,

PUBLIÉES JUSQU'AU MOIS DE NOVEMBRE 1807.

| FORMAT IN-18. Prix, broché, p             | apie   | rordin.                                  | F :        | IN.        |
|-------------------------------------------|--------|------------------------------------------|------------|------------|
|                                           | rol l  | ~                                        |            | ^_         |
| La rontaine, radies.                      | 2      | if.40c.                                  | 2 f.       | 20C.       |
| Les mêmes                                 | I      | » 85                                     | <b>)</b> ) | ))         |
| -Contes.<br>-Les Amours de Psyché.        | 2      | I 40                                     | 2          | 20         |
| J. Racine                                 | 5      | » 70<br>/ 05                             | I          | 10         |
| Idem, avec figures. Prix des fig          | 3      | 4 25 · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 5          | 5o         |
| J. B. Rousseau.                           |        |                                          | 2          | n          |
| Boileau                                   | 2 2    | 1 70<br>1 70                             | 2          | 20         |
| Télémaque.                                | 2      | 1 40                                     | 2          | 20         |
| P. et Th. Corneille                       | 4      | 5 40                                     | 2          | 20         |
| -Avec les Comment. de Voltaire            | 8      | 6 80                                     | 4<br>8     | 40<br>80   |
| Moliere                                   | 8      | 6 »                                      | 8          | 80         |
| Malherbe                                  | I      | » 85                                     | 1          | 10         |
| OEuvres de Clément Marot.                 | ī      | )) ))                                    | T          | IO         |
| VOLTAIRE. Henriade.                       | 1      | » 85                                     | T          | 10         |
| Poëmes                                    | 1      | » 85                                     | ī          | 10         |
| -Epitres                                  | 1      | » 85                                     | T          | 10         |
| —Contes en vers.                          | 1      | » 85                                     | T          | 10         |
| -Théâtre.                                 | 12     | 10 20                                    | 13         | 20         |
| Idem, avec fig. Prix des fig              | _      | 8 »                                      | 8          | <b>»</b>   |
| Pucelle                                   | 1      | » 85                                     | I          | 10         |
| -Romans.                                  | 3      | 2 55                                     | 3          |            |
| -Siecles de Louis XIV et de Louis XV      | 5      | 4 25                                     | 5          | 50         |
| — Charles XII                             | I      | » 85                                     | 1          | 10         |
| -Histoire de Russie sous Pierre le Grand  | 2      | 1 70                                     | 2          | 20         |
| -Essai sur les mœurs et l'esprit des na-  | 44     | <b>'</b>                                 |            |            |
| tions                                     | 8      | 6 80                                     | 8          | 80         |
| -Commentaires sur Corneille               | 4      | 3 40                                     | 4          | 40         |
|                                           | 4<br>I | '                                        |            | •          |
| -Lettres en vers, sous presse             | 5      | 4 25                                     | 5          | <b>5</b> 0 |
| Regnard                                   | 3      | 2 55                                     | 3          | <b>30</b>  |
|                                           | 2      | 1 70                                     | 2          | 20         |
| Gresset                                   | ī      |                                          |            |            |
| Regnier, sous presse                      | 1      | 1 20                                     | 2          | 20         |
| Observ. sur l'Hist. de France             | 1      | » 6o                                     | l »        | 85         |
| Maximes de La Rochefoucauld               | 1      | » 70                                     | n          | 85         |
| Pensées de Nicole                         | •      | 1                                        | 1          |            |
| Caracteres de la Bruyere et de Théophras- | 2      |                                          |            |            |
| te, sous presse                           | I      | » 85                                     | τ          | 10         |
| Bossuer. Oraisons funebres                | 2      | 1 70                                     | 2          | 20         |
| -Histoire universelle                     |        | A                                        | 3          |            |

|                                                                               | Dapier ORDIN. |                 |              | F              | FIM.        |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|----------------|-------------|--|--|--|
| Oraisons funebres de Fléchier, etc                                            |               |                 | f -          | _              | A           |  |  |  |
| Petit Carême de Massillon                                                     | 2             |                 | f.70c.<br>85 | ı              | 20 C.       |  |  |  |
| Montesquieu. De l'Esprit des Lois                                             | 5             |                 | 25           | 5              | IO<br>50    |  |  |  |
| -Grandeur des Romains                                                         | ī             | _               | 85           | I              | 50          |  |  |  |
| -Lettres persanes                                                             | 2             |                 | 70           | 2              | 20          |  |  |  |
| -OEuvres mêlées, etc. sous presse                                             | 2             | +               | 70           | -              | <i>2</i> 40 |  |  |  |
| VERTOT. Révolutions romaines                                                  | 4             | 3               | 40           | 4              | 40          |  |  |  |
| -Révolutions de Suede                                                         | 2             |                 | 70           | 2              | 20          |  |  |  |
| -Révolutions de Portugal                                                      | I             |                 | 85           | r              | 10          |  |  |  |
| Conjuration des Espagnols contre Venise,                                      |               |                 |              | _              |             |  |  |  |
| par SRéal                                                                     | 1             | ))              | 85           | ı              | IO          |  |  |  |
| J. J. Rousseau. La Nouv. Héloïse                                              | 4             | 5               | 40           | 4              | 40          |  |  |  |
| -Emile, sous presse                                                           | 4             |                 |              |                |             |  |  |  |
| Buffon. Matieres générales                                                    |               | <b>)</b> )      | "            | 5o             | 40          |  |  |  |
| -Quadrupedes                                                                  |               | <b>))</b>       | 27           | 29             | 40          |  |  |  |
| -Oiseaux                                                                      |               | "               | 27           | 37             | 80          |  |  |  |
| -Ovipares et Serpents                                                         |               | "               | **           | 8              | 40          |  |  |  |
| -Poissons                                                                     |               | "               | >>           | 29             | 40          |  |  |  |
| — Id. Les cinq parties réunies                                                | 74            | 77              | >>           | 155            | •           |  |  |  |
| — Id. Avec les figures coloriées                                              |               | "               | >7           | 281            | •           |  |  |  |
| OEuvres d'Helvétius, (non stéréotype)                                         | 4             | 77              | <b>?</b> }   | 16             | 27          |  |  |  |
| LATINS.                                                                       | ı             |                 |              | ,              |             |  |  |  |
| 77° 1                                                                         | ,             | 44              | 85           | Ĩ              | 10          |  |  |  |
| Virgilius                                                                     |               |                 | 40           | ) <del>)</del> | 60          |  |  |  |
| Cornelius Nepos                                                               |               |                 | 50           | >>             | 85          |  |  |  |
| Horatius                                                                      | 1             |                 | 85           | 1              | 10          |  |  |  |
| Sallustius                                                                    | 1             | "               | 6o           | >>             | 85          |  |  |  |
| Ovidius Metamorphoseon, sous presse                                           |               |                 |              |                |             |  |  |  |
|                                                                               | -             |                 |              |                |             |  |  |  |
| ANGLAIS.                                                                      |               |                 |              |                |             |  |  |  |
| The Vicar of Wakefield                                                        | I             | >>              | 85           | r              | 10          |  |  |  |
| Letters of Montague                                                           |               | "               | 85           | 1              | OI          |  |  |  |
| The Sentimental Journey                                                       | 1             | **              | 85           | I              | 10          |  |  |  |
| Idem. Traduction de Paulin Crassous,                                          |               |                 |              |                |             |  |  |  |
| (non stéréotype)                                                              | 3             | <b>3</b>        | 60           | 6              | <b>y</b>    |  |  |  |
| Fables by Gay and Moore                                                       | 1             | <b>??</b>       | 83           | I              | 10          |  |  |  |
| ITALIEN.                                                                      |               |                 |              |                |             |  |  |  |
| Aminta di Tasso                                                               | 1             | <b>&gt;&gt;</b> | 60           | 1              | **          |  |  |  |
| FORMAT IN-12.                                                                 |               |                 |              |                | ٠           |  |  |  |
| Fables by Gay and Moore  ITALIEN.  Aminta di Tasso.  FORMAT IN-12.  Montaigne | 4             | 8               | 50           | 16             | 50          |  |  |  |

ļ

|                                               | papier ordin |                   |          |                 |  |
|-----------------------------------------------|--------------|-------------------|----------|-----------------|--|
| Code Napoléon, in-18                          |              | 1f 6              | <u> </u> | 2f.40 <b>c.</b> |  |
| <i>Idem</i> , in-12.                          | ,            | 2 5               | o        | 5 2 <b>5</b>    |  |
| Idem, in 8.  Code de Procédure civile, in-18. | I            | <b>&gt;&gt;</b> : | ,,       | 5 50            |  |
| Idein, in-12                                  | - I          |                   |          | 1 20<br>2 50    |  |
| Code de Commerce, in-18.                      | . l          | >>                | >>       | 1 20            |  |
| Idem in-12 et Motifs                          | I            | 17                | "        | 2 50            |  |

Tables de Logarithmes de Callet, édition stéréotype, in-8. grand papier, tirage de 1806, broché, 13 fr.

Tables de Logarithmes de Lalande, édition stéréotype, in-18, broché, 1 fr. 60 c.

### LIVRES DE JURISPRUDENCE.

Code Napoléon et supplément, avec une table alphabétique des matieres, stéréotype, 2 vol. in-18, brochés en un, prix broché, papier sin, 1 fr. 60 c. — Papier supersin, 2 fr. 40 c. — Papier vélin, 4 fr. 25 c.

Le même, in-12., stéréotype, prix, broché, papier sin, 2 sr. 50 c. — Papier supersin, 3 fr. 25. c.—Papier velin, 5 fr. 25 c.

Code Naroléon, in-12, suivi des motifs, rapports, opinions et discours auxquels sa discussion législative a donné lieu, et d'une table des matieres, 8 vol. prix, broché, papier fin, 20 fr.—Papier superfin, 26 fr.—Papier vélin, 42 fr.

Le même, in-8., papier supersin, 44 fr. pap. vélin, 56 fr.

1 10

1 19

A la marge de chaque article du Code sont cités le volume et la page des motifs et de la conférence où se trouve la discussion qui le concerne; ces citations rendront beaucoup plus faciles encore les recherches qu'on aura à faire dans l'un ou l'autre de ces deux recueils.

Conférence du Code Napoléon, avec la discussion particuliere du Conseil d'état et du tribunat, avant la rédaction définitive de chaque projet de loi; par un jurisconsulte qui a concouru à la confection du Code; suivie d'une table des matieres qui renvoie tant aux articles du Code qu'aux discussions particulieres et à la discussion publique de chaque titre, avant et après sa présentation officielle au corps législatif, 8 vol. in-12, prix, broché, pap. fin, 20 fr. — Pap. superfin, 26 fr. — Papier vélin, 42 fr.

La même, in-8. prix, pap. supersin, 44 fr.— Pap. vélin, 56 fr.
Son Excellence le Grand-Juge, ministre de la Justice, a dit de
la Conférence: « qu'il est aussi curieux qu'instructif de pouvoir
« comparer, sur-le-champ, avec les divers articles du Code, les
« discussions particulières dont ils ont été précédés, soit au Con« seil d'état, soit à la section de législation du Tribunat ».

Les observations du Tribunat, qu'on ne trouve que dans ce fecneil, sont remarquables par leur justesse: elles font tellement connaître l'esprit de la loi, que leur seule lecture suffit peur dissiper les incertitudes qui par fois naissent de la lettre.

On trouve encore dans ce recueil, à la sin du troisieme volume, un petit traité de l'Ordre des Successions, dont le leut est de rendre, pour ainsi dire, palpable chacun des articles du Code qui y sont discutés, en y appliquant un exemple; pour rendre chaque exemple plus sensible, on a fait des opérations d'après une somme donnée, qu'on a supposée être l'actif d'une succession à partager.

TRAITÉ DES CONVENTIONS et des engagements qui se forment sans convention, ou Commentaire sur les lois des 17 et 19 pluviose an XII, formant les titres III et IV de III livre du Code Napoléon, par M. Renault (de l'Orne), ancien jurisconsulte, ex-législateur, membre de l'académie de législation; 1 vol. in-12 Prix br. 3 fr.

Dans ce Commentaire, écrit d'un style concis, et composé pour des jeunes gens à qui il a expliqué une partie du Code Napoléon, l'auteur a pris sonvent pour guide le Traité des Obligations, de M. Pothier, dont il a adopté les principes dans la plupart des cas où le Code n'y a pas dérogé. On y trouve de nouveaux exemples et une discussion qui rend sensibles les différences qui existent entre l'ancien et le nouveau droit; et, sous chaque article commenté, est indiquée la page des Motifs et de la Conférence où se trouve la discussion qui lui est relative.

DICTIONNAIRE raisonné, et par ordre alphabétique, des matieres du Code Napoléon, par N. F. Verdiere, ancien notaire à Rouen; 1 vol. in-12. Prix broché, 3 fr.

Code de Procédure civile, avec le rapprochement des articles du Code Napoléon qui y ont rapport, une Table alphabétique et raisonnée des matieres, et une concordance des deux styles pour 50 années; 1 vol. in-18. stéréotype, prix broché, papier sin, 1 fr. 20 c.—Papier vélin, 4 fr.; avec le tarif, 40 c. de plus.

Le même, in-12. stéréotype, prix broché, papier sin, 2 fr. 50 c.

Le même, avec le tarif des frais, 3 fr.

Le même, avec le tarif des frais et un formulaire pour la poursuite de saisie immobiliaire, 3 fr. 50 c.

Tarif des frais, pris séparément, 75 c.

Poursuite de saisie immobiliaire, prise séparément, 75 c.

Code de Procédure civile, in-12, avec les motifs et les rapports auxquels sa discussion législative a donné lieu, avec une table alphabétique des matieres et une concordance des deux st yles pour 50 années, 2 vol. prix broché, 5 fr.

En marge des articles du Code, on a indiqué les pages des

discours où leur discussion se trouve; et les discours portent aussi à la marge le numéro des articles qui y sont discutés.

lla

**If**it

DO.

test

du

our

8D01

UN.

What !

· wall

of High

Day.

2 play

THE

in ex

The Alexander

B & Call

**e...** 30

القفدة

Code De Commerce, avec le rapprochement des articles du Code Napoléon et du Code de Commerce qui y ont rapport, une table alphabétique et raisonnée des matieres, et une concordance des deux styles pour 50 années, 1 vol. in-18 stéréctype, prix broché, papier sin, 1 fr. 20 c. — Papier vélin, 4 fr.

Le même, in-12. stéréotype, avec les motifs, prix broché, papier fin, 2 fr. 50 c.

N. B. Tous les Codes à décréter, seront imprimés dans les mêmes formats, et toujours sur le même plan.

RÉPERTOIRE DE LA LÉGISLATION DU NOTARIAT, ou Conférence des dispositions du Code Napoléon, du Code de Procédure, du Code de Commerce, de la loi sur l'organisation du Notariat, et des autres lois dont la connaissance est nécessaire aux notaires dans l'exercice de leurs fonctions. On y a joint quatre-vingt-deux tableaux généalogiques, pour faciliter, dans tous les cas prévus, le partage des successions ouvertes ab intestat. Par M. Favard, ancien jurisconsulte, tribun, membre du parquet de la Haute-Cour Impériale, et de la Légion d'honneur, 1 vol. in-4. Prix, 15 fr.

ÉLÉMENS DE LA SCIENCE NOTARIALE, par J. B. Loret, éditeur des Annales du Notariat, 5 vol. in-4. Brix broché, 36 fr.

TRAITÉ méthodique et complet sur la Transmission des Biens par succession, donations et testaments, suivant les lois anciennes, intermédiaires et nouvelles; ouvrage utile aux jurisconsultes, avocats, juges, avoués, notaires, et à tous ceux qui se livrent à l'étude du droit; par M. Tissandier, aucien jurisconsulte, auteur du Traité élémentaire, méthodique et complet sur le régime hypothécaire; 8 vol. in-8. chacun du prix de 6 fr. broché.

Essai sur la Justice universelle, ou les Sources du droit; extrait du Traité sur la dignité et les accroissements des sciences; par François Bacon, traduit par J. C. M. Gillet (de Seine et Oise), membre du Tribunat, r vol. in-18. Prix br. 2 fr.

Cours de Stéréométrie appliquée au Jaugeage, contenant les principes de l'Art du Jaugeage et une nouvelle méthode de l'Art de jauger, approuvée par son Excellence le ministre de l'intérieur, et par plusieurs sociétés savantes. — Les moyens de construire les nouvelles jauges. — Un traité sur l'origine et la contenance des futailles. — Une instruction sur le jaugeage des bateaux et des navires, suivie d'un tableau des pesanteurs spécifiques de différentes matieres. — Enfin une table des rap-

ports des mesures anciennes et nouvelles, et réciproquement, pour les divers liquides; par M. Bazaine, professeur de jau-geage à l'Athénée des Arts, contrôleur-jaugeur de l'octroi de bienfaisance de Paris, et membre de plusieurs sociétés savantes. — Un volume in-8, avec planches, prix broché, 4 fr. 50 c.

Cours purement élémentaire de Géométrie-Pratique, dans lequel sont exposés : 1° les instructions sur le calcul décimal et sur sa ponctuation; 2º les principes de la Géométrie-Pratique, appliqués à la quadrature (qu'on appelait anciennement toisé des surfaces et arpentage), et à la cubature (qui remplace le nom de toisé des solides); 3° une table de logarithmes propres à faciliter un grand nombre d'opérations d'une utilité journaliere; 4° une table de réduction des produits de la cubature des bois, etc.; 5° quelques exemples qui rendent sensibles les avantages des calculs métriques sur ceux que l'on faisait anciennement, avec le rapport des mesures nouvelles aux anciennes, et réciproquement; 6° un vocabulaire des mesures nouvelles et des termes techniques employés par les mesureurs et les jaugeurs; par M. Bazaine, professeur de jaugeage à l'Athénée des Arts, contrôleur-jaugeur de l'octroi de biensaisance de Paris, et membre de plusieurs sociétés savantes. — Un volume in 8. avec planches: 6 fr.

Ce Cours forme la seconde partie du Cours de Stéréométrie appliquée au jaugeage.

# On trouve aussi à la même Librairie.

Cours de Mathématiques de Bezout: Marine, 6 vol. in-8., 19 fr. 50 c. — Artillerie, 4 vol. in-8., 20 fr. — De Bossut, Génie, 7 vol. in-8., 57 fr. — Géométrie de Legendre, 7 édition, in-8., 6 fr. — Eléments de Mathématiques, de Para Duphanjas, de Roger-Martin, de Marie, de Lacroix. — Tables de Logarithmes de Callet, de Lalande, de Borda. — Ouvrages d'Ozanam, etc.

ARCHITECTURE HYDRAULIQUE de Belidor, de Prouy; ponts de Perronet. — Architecture-pratique de Bullet. — Charpenterie

de Fourneau, d'Hassenfratz, etc.

MARINE. Ouvrage de Léveque, Lescalier, Texier-Norbec, Missiessy, Borda, Romme. — Calcul astronomique des navigateurs; Description et Usage du cercle de réflexion, etc.